Prub. 252/03

# 11 180 V

PAMIATKI PO ADAMIE ASNYKU Z PAPIEROW MIECZYSŁAWA PAWLIKOWSKIEGO

- 1. Autografy 3 mierszy
- 2. Kopie Wierszy różnych rąk 3. Fragmenty obruków i wycinki prasowe z wierszámi
- 4. Mony A. Asmylla 5. List kota Modnieży Pobliej He Inonie
- 6. Hyc. pvan. /art. 2 o'hazji 50-lecia urodnin poety/.
- 7. Dua listy dot. A. Asmylia

Fridaienny Lorell

Alps duli

1843-1897 i 6.d

4P 99 a-j

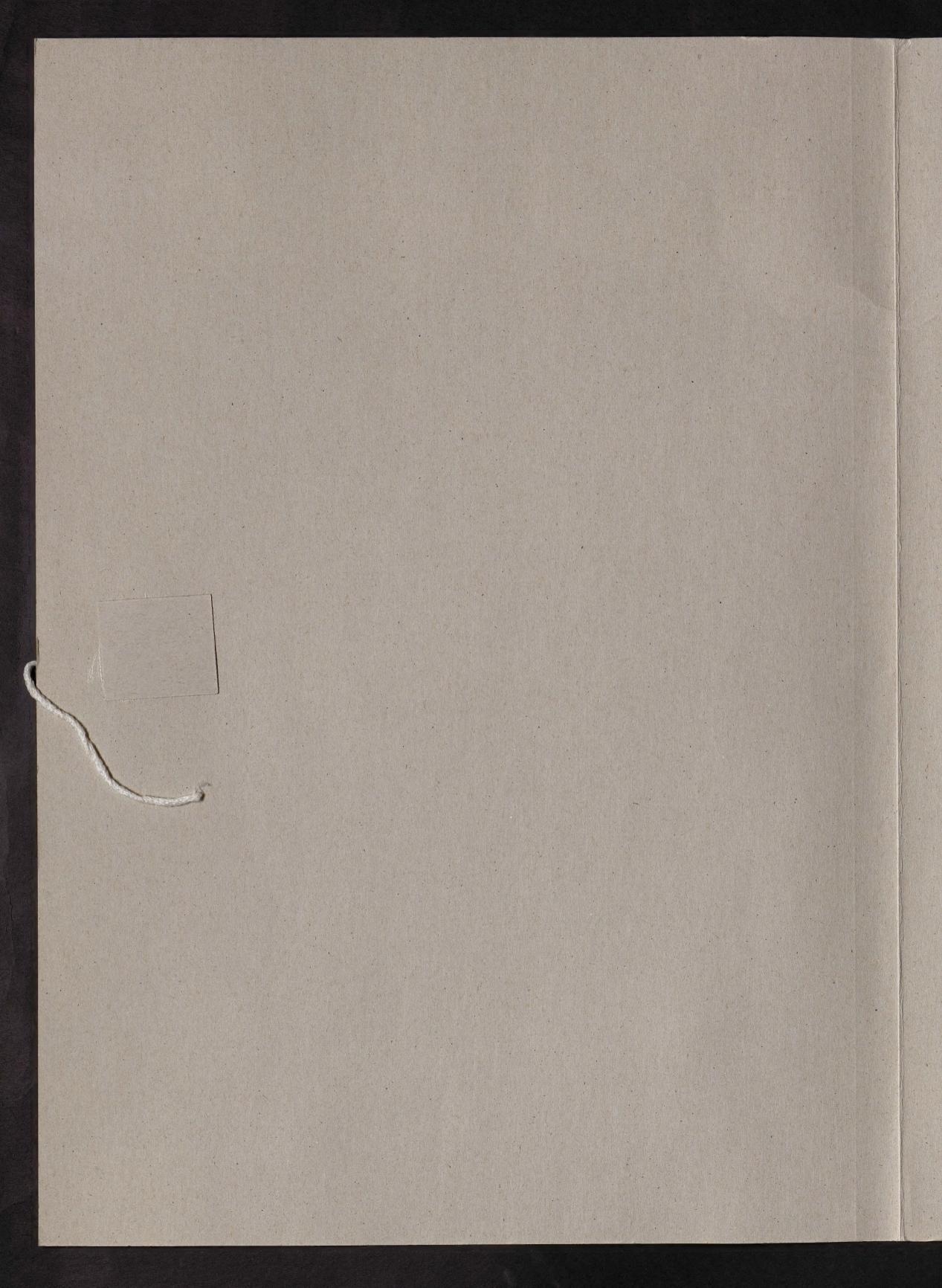

8 proprient di la Pard

Bibl. Jag.



z blepurn Prismo a.a. Her to zgonow, i navodin ile. Whothim Ini nasnych prechoisim rakresie Thum nowych pedow wigi do iguarwie is Tylo, w predem wpelne, kwitto site Spåda jak lisere obumaste w lerie. Sny bles mkng exprentosi niepocherythe churite et karda ergithi oderwane niene I nanego was tra i sheat a wo mogster. Weigi wi prytywa i wi nam ucieka, Umeia, mysti, rodra is i ging ... Raidy Drien throne way know the Hertowicker Ktory nad Janna agrada ming Thelko pamise vigie w calois jedna Agliste obrany www. where bledney. Winioute paymy, intachetne pobudki, Rospaene walki, iglivera i ementane Rose mitsici, wipomnien nierabudh, d'ukochangch jame niegdy twane We male prentois inhng jak sen knoth. et eras ponoli es pemissi ramai e Na jdroine ryeg i kajeierne mulki I eika urpsmaien igtang is diennya giran System jerienny kuren je i riebi Worker strang blogoin Dricery ces I but to I name any hum ignem ryli Lo w jui prento no portare asser,







pismo a.a. 111 Inentose nie wrace jak zywe yawisho Wannej postaci - jednok nie umiera Diniemia tylko miejsce, cras, nausiko I insice knotally Ha with payhiera Znastych pokolen i dealna sfera Wigsej ludikoja urennema irotisko A grob poroke, medran bohatera Zamych igustiw daje Lij kotychs Laure a tej lanes syciologing strugt Crespreny napol, co pragnitive gain Lywi has rasob pracy plemion duging, Joh ita milore, Mawa ishviense nam kans et manych agniv i navej cadagi Rongitai gos enow nastypy nasi.



Do Wielmoinego Iana Dr. Asnyka Adama " Prakowie.

# Wielmorny Janie!

Nizej podpisani w imieniu Młodzieży Iolskiej we Lwowie urządzającej wroczysty obchód je rocznicy s. p. Iadeusza Rosciuszki, udają się do Wielmożnego Iana z uprzejma prośba łaskawego pośrednictwa w złożeniu na grobie ukochanego naczelnika, wienca sporządzonego z biletów Młodzieży i Chiwiast polskich.

letow Albariery i Muurast polskich. Grovzadzając ten wieniec mielismy na mysli wystania osobnej delegacyi, cheac jednak przysporzyć jak najwiękrych funduszów Towarzysturi Szkoly ludowej "na które cały dochód przeznaczonb, wstrzymalismy się z wystaniem osobny delegacyi, natomiast udajemy się do M. Jana z uprzejma prosta lashawego poscednictwa sadzac ne tahowego podpisanym odmówie nie nechcesz, i w tej milej nadnici wy stalismy już dziś wyżej wspomiany wieniec pod odresą: Chanowny, Redakcyi Nowej Prekormy w Krakowie raopatriyurry shrxynie Literami: N.M. T. - L. J.J. Lywiac przekonanie że W. San nie weżmie podpisanym na nte ne uristali urienier na jego rece nie poronumia wary sie wpraudy, co ucaymili "li tylho praez waglad nawielką strate czasu jernek podobne postępowanie, z góry shladomy najgorituse podziehowanie na tashawe zajecie su W. Jana prosba podpisanych.

Swoin 25/10/18/4.

Swoin 25/10/18/4.

Stanislawa Janowska Janowska Marja Bolatowna

Wiktonya Jamowska.

Wiktonya Jamowska.

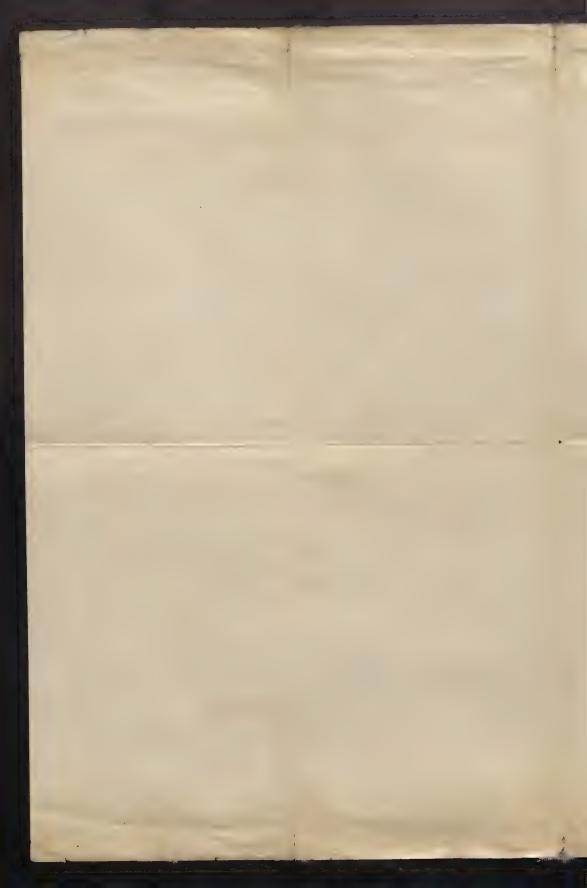

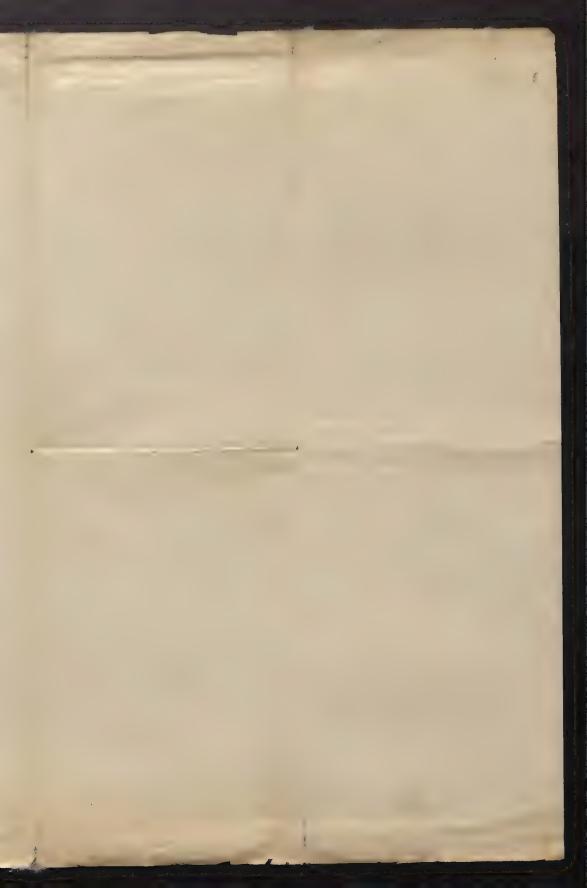



dans sa sam- / El- ly ) Thier by I had cies the meen telliglandy Highey ambin' chloren i lalobe ... Whysthe sycline of highy mine sheeky, thy i madrige modele re bably! There fray vgmisher mygastem kerevisalem. Gode to Survey - curre on pry tommie By me it chnils is medden sie & weel manenin By feele ulmisch mie doleist do more Na-jallin- stones jasni ejtrym francesnice I wo whelathing frothery mine formi Thurse in kelarney from Any many de done Yok to Surony, Send nie pospredie Ani how minde we try sig vorthly side. per may sthie marer grown adria bolesci. Hare how Stadionice find Cirlem lub reginace Maminaja la reile bestie se mus.

de . ma kad monig: ", Corodhan ma Strang Cho Majego sycie jet meny towany -To Anojej growing fray Millen jui Anany John Lych widin Monemis Mine Many Sz I strong statem mile to kny my mony , Danery ciela- million - choi . Surony. Co Todi mi he w ober cubie nie - klamany Ne Na grusache caly trej presitosci stoje,... Na tych die Kilke nie fraging vom in Sa los mie albane mierej jusi o lody smoje J Test gely runie Watere Printmenia ntrush, Vodrafil jihre kye nacholik Budra. -Nich nice Int well why Alla we mire thusy Vajlepane radilli nie hydned mi & chedry Wile for and the state of Mines stare : Tefer smilto- tiendly istate whomby I Miting check their i heatrie Retroum 4. To con dobogo w moich previsach delorito

To pour lane friethouseing but till Chousen Kom Roma just adjustice hate I'm muych seresch sy' sol now beelie Totycherasone kun eurden narredus . methy much why stallo mepanice Sochlowing Co mosi dali otobishy hickno Nich sig rasgryma delej w' maj im Tonie. Ta walkle & loden Shoudna i mannisha Bo i a smelle grober de jumini crein I bol ... i endlod ..... Karono & Micrem! A william mind

Meimie II a Muy do albumi Nicomintelnoon nic rossulty w rowhice into warminich co or unet vorporang, Aisomeotelneme ne og hose i sei no. Ai rade ognitie there omiere rath where: I myste coog wylowie legna soida na pasture Made irremian evinture. "Liea elegate initioning nie organ, ... I work work i was in the

longs the roomer which rack hame, 00 o prapatave une i ète, WE. Tel ios thos sig prystraja wobrehouse rigelie. Down rowa chorupa w make of vitance with the presentation operation with ... Wa 100 ow of w Sylho treos totora a rationa su spinta, TI To myo- inten Trul he wrostilea, 160 Legs his hold file to the mine College Committee College Coll

Me To so hairray cativa oug minutes at a trien puryortych sotolen og brute, That a withing him I am in I is: viewel no quiently writings in should to encuch uspi wai i o minion of minion of minion of minion of the contract of Will. own in your marken it we. Ja 15 - 2 mon wyplettina suri the mitalines in the good week (Adam ham) Sannie Helenie Krasnopolskiej na pamiatke do alkumu.

Niesmiertelnosii nie posrukuj w prochnie Albo w erynnikach co się wnet rozprzegna, Niesmiertelnemi nie sa kosi i scięgno, Ni zadz ogniki ktore smiere radmuchnie,

I dumne mysli er sie av glowie legna. Tojda na pastwe bladej premian duchnie, Jerli za rlepek rniko ny nie diegna. I nawet zwolna stawy odrwiek zgluchnie.

Waystho co sureci w hur hich cacek Mramie, lo przypadkowe, wtomne i liche, lo nosi rachcen osobistych rnamie,

Choi sie przystraja w odrębności pyche, Wraz z swa skorupa w prochy się roztanie Na dno przepaści opadając ciche. T

Tylko trese ktora a catosia sie splata, To, crego raden trad nie uposledza, brego nie drielo egoirmu miedza Vi imych ogniw duchowych worechswiata,

To, w chnilany raktes snoj myprædra

T z ruchem przystych pokolen się brata,

Tylko ta wspólnych szrobet samoniebra
lo z gwiard na gwia by wrnosi się skrzydlata

I wsrednie siebie anajduje świadownie, W amierschach minionych i przysztych staleci, W sereach wspotbraci i w światow ogromie,

I w hardym ryeiem dygajogym atomie, Tor jedna a exasu myplatana siesi Niesmiertelnosia po za grób myleci.

Wahaw. by 188j.

El...y





W pamietniku pani Karerewskiej Kactawowej. 2 vopim p. Lofi Nowakowskiej posepisat Kasinirone Crachowski.

Mrupsko forzenija – nawet ból i smulek – I kiery ozrowiek swego kresu blizko Tórki Jwkijniej poatory z surjej wastej Tórki Na wiciektusć burry i fali igrzyska Inacrej sapri sen kyurta króstki. I walk namietujoh niknace zjaursko...
Serou – nozpaczy nie szarpie mu rimija, Po jur do brzegu czhego dobija.

Adam Asnyk.



Eding is LE MYOSOTIS. SIMPLE HISTOIRE par fldam flsnyk (El...y). Traduction de A. Intéring. Une fleur bleue, aimable fleur, Par elle alors me fut donnée Lorsque, la pressant sur mon coeur, Je lui dis: »Adieu! bien-aimée. « » - Promets-moi que tu reviendras, Dit-elle en voilant son visage, Je t'attendrai ... prends ce doux gage; Au retour tu me le rendras.

» Tu m'as souvent dit que mes yeux Sont aussi bleus que ces pétales Quand une larme brille en eux. — Ma vie aux sphères idéales A trouvé son rêve, et depuis, Elle est le miroir de la tienne. Ami, prends ce myosotis, Et de mes yeux qu'il te souvienne!

- » Si les chagrins et les revers
  Venaient un jour briser ta vie,
  Quitte les monts, quitte les mers,
  Et reviens dans notre patrie.
  Alors, comme aujourd'hui, mon front
  Reposera sur ta poitrine;
  Car mon amour est plus profond
  Que l'onde perfide et mutine.
- » Mais, hélas! s'il advient qu'un jour Tu retrouves, à ton retour, La pauvre enfant qui te fut chère Dormant paisible au cimetière: Oh! promets-moi que tu viendras Par une nuit claire, étoilée, Jeter sur ma tombe isolée La fleur du ne m'oubliez pas! «

Je partis, les jours s'écoulèrent,
Vinrent le deuil et la douleur;
Tous mes beaux rêves s'envolèrent
Comme s'éteint une lueur.
Un seul pourtant resta fidèle,
Doux souvenir des jours heureux,
D'azur et d'or comme les cieux:
C'était la fleur qui venait d'elle...

Quoique d'amertume et de fiel
Mon âme fut alors remplie,
Je marchais, souriant au ciel,
L'amour m'avait rendu la vie.
Ses yeux, comme un saint talisman,
Comme l'étoile à l'empyrée,
Me guidaient vers la destinée;
J'allais vers elle en souriant!

Un jour, un songe prophétique La fit apparaître à mes yeux. De la mort la fleur symbolique Enguirlandait ses blonds cheveux. Ses beaux yeux fermaient leur paupière, Son corps tremblait...— Tout anxieux: » Qu'as-tu, lui dis-je, âme si chère? Pourquoi, dis-moi, fermer tes yeux?..«

Un soupir seul fut sa réponse
Et dans l'ombre elle disparut.
Je m'éveillai tout éperdu:

— Ah! dis-je alors, ce rêve annonce
Quelque présage malheureux!
Elle est morte ma douce amante,
Elle est morte, et son âme errante
Vient de m'apporter ses adieux...«

"Ainsi, je ne la verrai plus!
Le seul espoir que j'eus sur terre
Après tant de rêves déçus
N'était, hélas! qu'une chimère...
C'en est fait! fidèle à son voeu,
J'irai, par la nuit étoilée,
Porter sur sa tombe isolée
La fleurette au calice bleu. «

Le coeur brisé, sans espérance, Comme un insensé je courus, Et quand je vis ces lieux connus, Témoins des jours de notre enfance... Ce ruisselet aux bords fleuris Où croissent les myosotis... Une angoisse remplit mon être, De mes pleurs je ne fus plus maître...

En ce moment, des amoureux
Longeaient cette rive fleurie
Et je les vis cueillir tous deux,
Ma fleur d'azur, ma fleur chérie.
Puis sur le sein de son amant
L'enfant pencha son doux visage...
Oh! cruelle et poignante image!
Je vis leurs lèvres se touchant...

Je ressentis à cette vue Une indicible émotion Et restai comme la statue De la douleur, de Laocoon. Une voix me disait: »C'est elle! . . « Dieu lui pardonne!.. hélas! mon coeur Avait reconnu l'infidèle...

- Tu mentais donc, petite fleur?

Il faut souffrir, quoi qu'on en dise. -Bientôt après... que voulez-vous! Je la conduisis à l'église; Mon rival devint son époux. Mais ce jour, à ma boutonnière, En souvenir de nos adieux, J'attachai cette fleur si chère Toute d'azur comme ses yeux.

C'est ainsi que finit mon rêve... Et du souvenir l'humble fleur, Dans l'amour n'ayant plus sa sève, Cessa de vivre dans mon coeur. Ma douleur vit dans ma mémoire Mais ce jour-là j'ai dit tout bas Qu'aux rêves je ne veux plus croire, Ainsi qu'aux ne m'oubliez pas!...

### KANTATA

# NA JUBILEUSZ J. I. KRASZEWSKIEGO

na chór męzki, solo baryton z towarzyszeniem orkiestry.

SŁOWA ADAMA ASNYKA

Muzyka Władysława Żeleńskiego.

○第46·20~

### CHÓR 1)

Szczęśliwy, komu w życiu dano Doczekać plonu swojej pracy, I ujrzeć myśl swą przechowaną I najpiękniejsze zdobyć wiano, Z kłosów, co niosą mu rodacy.

Szczęśliwy, kto swą piersią własną, Wykarmił całe pokolenia, I wytknął dla nich drogę jasną I w nowych jutrzniach co nie gasną Oglada dzieło odrodzenia.

Szczęśliwy, kto szedł naprzód w znoju Z hasłami, które ludzkość budzą, I walcząc w ciszy i pokoju, Dokonał ludzkich dusz podboju, Niezaćmionego krzywdą cudzą.

Szczęśliwy! Palmy zwycięztw z dłoni Nie wydrze ramię mu niczyje — Burza go nieszczęść nie dogoni — On wyszedł z ciemnej losów toni I nieśmiertelny w sercach żyje.

मुद्द मुद्द तद नद मुद्द मुद्द

Towarzystwo muzyczne w Krakowie, z współudziałem wszystkich Towarzystw muzycznych kraju.

### SOL 0.2)

I naród żyje, gdy mu przodem Pochodnia wielkich myśli świeci, I jeszcze wielkim jest narodem, Gdy się odświeża życiem młodem Wydając z siebie takie dzieci.

Żyje, gdy na świat z jego łona Wychodzą zbrojni wciąż rycerze, Których wróg żaden nie pokona A ludzkość ze czcią ich imiona Wpisuje w dziejów karty świeże.

Żyje ten naród, co prawdziwą Zasługę pojmie i ocenia, I w ślad za myślą idzie żywą I zbiera świeżych kłosów żniwo Na drogach swego odrodzenia.

and become and the contract of the contract of

### CHÓR.

Więc w uroczystym dziś obchodzie, Wielkiego męża czcijmy święto, W bratniej miłości, w bratniej zgodzie, Nieś mu życzenia swe Narodzie, Niech kończy pracę rozpoczętą,

Niech rozpościera jasność wszędzie, I zbiera owoc swoich trudów, W wielkich zdobywców stając rzędzie, Niechaj Ojczyźnie swej zdobędzie Cześć i braterstwo wszystkich ludów.

Niech dzień ten przyszłość nam zapowie, Do której zwolna ludzkość wiodą Najszlachetniejsi jéj synowie; A czyn zamknięty dotąd w słowie Najmilszą będzie mu nadgrodą.

-- CON

<sup>2)</sup> Stanisław Niedzielski dyrektor Towarzystwa muzycznego w Krakowie

# Sonet."

(Helenie Krasnopolskiej do albumu).

I.

Tylko treść która z całością się splata, To, czego żaden trąd nie upośledza, Czego nie dzieli egoizmu miedza Od innych ogniw duchowych wszechświata,

To, co chwilowy zakres swój wyprzedza I z ruchem przyszłych pokoleń się brata, Tylko ta wspólnych źródeł samowiedza Co z gwiazd na gwiazdy wznosi się skrzydlata

I wszędzie siebie znajduje świadomie, W zmierzchach minionych i przyszłych stuleci, W sercach współbraci i w światów ogromie,

I w każdym życiem drgającym atomie, Ta jedna z czasu wyplątana sieci Nieśmiertelnością poza grób wyleci.

EL...Y (ADAM ASNYK).

# Wzrok anielski.

Jak serce bije — w to lub w owe tętno,
Tak i we wzroku, to jasno, to mętno.
Dopóki żyjem a miłujem święcie
Coś anielskiego na zwierciedle oczu,
Na jawie widno niemal wniebowzięcie!
Niechże ostygniem! wzrok niby w omroczu
Coraz mętniejszy mgli. To chyba jeszcze
Błysną w anielski wzrok natchnieni wieszcze!
Lub dwoje młodych w zakochania czasie;
Chwilkę anielskim wzrokiem pojrzą na się!
Wzrok ten dla ziemi nie jest bo powszednim;
Jak świętość, miłość, pieśń, rzadkie tu goście!
Och! czyj wzrok taki — to klękajcie przed nim,
I o nowiny świeże z Nieba proście!

1855 r. 30 Pażdziemika.

BOHDAN ZALESKI.

# Z toki rymów.

# MI...y

## WCIELENIE.

To, co niegdyś w ideału sferze Snem jedynie było marzyciela, Z biegiem czasu kształt widomy bierze, I w pragnienia ludzkości się wciela.

Jasną marę nieujętą wprzódy, A tak pełną rajskiej szczęścia wróżby — Wywalczają krwią i łzami ludy, I do ziemskiej zaprzęgają służby.

Ów sen wieków — długo niedościgły, Co rozjaśniał ciemne marzeń noce — Staje nagle wśród świata zastygły I zamknięty w cielesnej powłoce.

Krótki tryumf! — Po zachwytu chwili, Jaka wieki oczekiwań płaci, Ci rycerze, co za nią walczyli, Nie poznają wielbionej postaci.

Widzą z żalem, że wszystko, co w darze Wniosła na świat wśród awego pochodu, Krzywd i gwałtów z kart dziejów nie zmaże I ludzkiego nie nasyci głodu.

# W OBIEGU.

Ludzkość w swoim obiegu słonecznym Miewa także pełne mroku dnie, W których prawom podległa odwiecznym Mniejszą siłą żywotności tehnie.

Miewa swoją chłód niosącą jesień, W której stygnie dawnych uczuć żar, Gaśnie płomień namiętnych uniesień, I blask traci słodki życia dar.

Otrząśniety po ziemi się wala, Przeszłych dążeń idealny kwiat, Rwącej myśli nie przybiera fala, I lodowych nie przerywa krat.

Pierzchły marzeń tęczowe motyle, W gajach zamilki wdzięczny przedtem śpiew, I nadzieje w pełnej niegdyć sile Jako liście opadają drzew.

Zewsząd słychać akargi rozpaczliwe, Zapóźniony dawnych czasów widz, Mniema patrząc na zmrożoną niwę, Że już na niej nie powstanie nie'l

Že sere ludzkich nie już nie poruszy, Že kwiat uczuć ani myśli kłos, Nie wystrzeli z głębi ludzkiej duszy, I nie zabrzmi świeżej pieśni głos. Że nie będzie już światła ni ciepła, I zagaśnie nawet święty Znicz, I że ludzkość, co w mrokach oślepła, W ludożerczą zamieni się dzicz...

Lecz gdy właśnie najwięcej się szerzą Smutne wróżby — niewizłomo zkąd — W skrzepłe serca niesie wiosnę świeżą Niewidzialny a cieplejszy prąd.

Myśl ożywcza nagle znów wystrzeli, Jak nieznany pojawi się Bóg, I odnajdzie namiętnych czeicieli, Szukających nowych życia dróg.

Znowu zapał pierć ludzkości grzeje, Znowu jasność opromienia świat — Nieśmiertelne znów wschodzą nadzieje, I zakwita idealu kwiat.

I pieśń świeża dźwięczy znów i rośnie, Odnajduje utraconą moc, Głosząc sercom bijącym radośnie, Że już przeszła smutnej zimy noc!

## ZMIERZCH MELODYL

Śpiewnej melodyi słodycze, Wpółsenne pienia słowicze, Sere silniej nie wzruszą już — Na gruzach wiary dziecięcej, Duch ludzki pożąda więcej Wśród walk i burz.

Nie dość mu tkliwych pobudek, Róż zwiędłych i niezabudek, I szmeru srebrzystych strug; Lecz żąda, by w męzkiej nucie, Dźwięczało głębsze odczucie, Duchowych dróg.

Trzeba mu w pieśni odbicia, Tej walki o prawdę życia, Co z niebem rozpoczął wieść... Prawda dlań teraz najświętsza, Więc chee przeniknąć do wnętrza Istnienia treść.

Te, co wabiły go wprzódy,
Bańki tęczowej ułudy,
Straciły dawniejszy czar —
W chciwej za światłem pogoni,
Od błędnych ogników stroni,
I nocnych mar.

Myśl niespokojna nań czyha,
Na dnie roskoszy kielicha,
I z kwiatów odrywa wzrok,
Nawet miłosne marzenia,
Bezmiarem swoim ocienia,
Zaziemski mrok...

Wszędzie go ściga myśl: po co?
Z nieznaną ściera nie mocą.
Z potęgą co wiecznie trwa.
I czemu serce ogarnia?
Nieskończoności męczarnia.
Pod którą drgą i

# SONET.

Kroczący skrycie w dziejowym zamecie Bóg, spodziewaną nie nadchodzi drogą — Blaski na niebios lźniące firmamencie, Łuną pożarów okazać się mogą.

I te nadzieje, których się zawzięcie Czepiamy sercem — mezczą się na nas srogo... Tymczasem zbawczej idei poczęcie Niedostrzeżonem bywa przez nikogo.

Chociaż na ziemię zstępuje jak bóstwo, Szydzą z niej tylko zswiedzione zgraje", Widząc pozorną słabość i ubostwo....

I musi ponieść prześladowań mnóstwo I śmierć na krzyżu – lecz gdy zmartwychwstaje Podbija ludy i zdobywa kraje.

ze. ze skarbu państwa i kraju dla poratowania ścian przeznaczone, dotad ich rak nie doszły. udza dzienniki tego rodzaju, jak N. fr. Presse sine w celach wyborczych. przypuszczeń, że wszelkie wieści o rozpaczlapolożeniu włościan są przesadne. A przeza one zaledwie słaba iliustracya rzeczywi o stanu rzeczy, jak tego dowodza liczne, a ogodne głosy, dochodzace nas z kraju. Nadlgi w egzekucyach i poborach podatków, o veh tak solennie zapswniał Koło polskie ster Dunajewski, nie znajduja wyrazu w powaniu władz skarbowych, które z dawna liwa dla stron opodatkowanych rutyna 🦰 stowszelkie w tym kierunku ustawy.

obec tych wazystkich okoliczności nie pozonam nie innego, jak szuk-é pomocy w ścizych kołach obywatelskich i tworzyć komiratunkowe, któreby działały niezależnie od wydziału krajowego i namiestnictwa. Na lki sposób nie zepsują one sprawy a przykorzyść niezaprzeczoną.

rzyć się mającego komitetu.

kali juž komitet osobny.

się źwieżo poważne związki polityczne wolnomy-

Socyalni demokraci maja również nadzieje kami. przeprowadzić znacznie wiecej, niż mieli dotad swoich kandydatów.

kleską rządu rzeszy, dlatego musimy przypuścić. mu zapobiedz.

### Kreuz-Ztg." o Francui.

wają sobie we Francyi coraz wieksze mają na kraj ten pożądliwe oko zwrócone. u z n a n i e zarówno w kołach politycznych, jak i Z fachowa znajomością rzeczy rozumuje autor w calem społeczeństwie. W przeszłym tygodniu memoryalu, iż teatrem przyszłej wojny stanie prezydent Carnot rozmawiał z pewnym znajo- sie niewatpliwie Belgia i Niemcy starać sie bemym, który wspomniawszy o świetnem powodze- dą o rychłe zalanie tego kraju jaknajwiększą siedzeniu sułatwiła ostatecznie sprawę etatu ogółu zniżenia cen mięsa, władza skłoniła ich do tego. niu wystawy paryskiej, nadmienił w końcu, iż ilością wojsk. Ponieważ pomiędzy Niemcami a urzędników magistratu, która była przedmiotem dy- W Przemyślu starostwo wezwało magistrat, aby Lwowie tworzy się juź, jak o tem do- Francya coraz wyżej wznosi się na polu przemy- Beigią jedno tylko istnieje połączenie — zapo- skusyi na 8 posiedzeniach Nową posadę rewidente uregulował ceny mięsa. Interwencya starostwa przyiśmy tego rodzaju komitet obywatelski, któ- słu i ogólnego dobrobytu i w ogóle stosunki u- mocą kolei żelaznej z Akwizgranu na Ver- rachunkowego przy wydziale rachunkowym magi- dażaby się i gdzielndziej. organizuje sie niebawem, gdyż w piątek wy- kładają się dobrze, byłe by tylko nie było viers i Pepinster do Liege, podczas gdy stratu nadała Rada p. A. Grossowi dotychczasoweo komisyę dla zaproponowania składu tego wojny. P. Carnot odparł na to: "Wojna Holandya łączy się z Niemcami zapomocą roz- mu adjunktewi tegoż wydziatu. Adjunktewi prowi niej i nie ma prawie domów, w którychby nie było jest stanowezo niemożebną, dla wszyst winiętej sieci kolejowej, łatwo tedy przewidzieć, zerycznym w miejsce p. Grossa zamianowany został chorych. Choroba najdotkliwszą jest dla dzieci, któkomisyi tej zostali powołani pp. prezydent kich i dla każdego z osobna niemożebną". Gdy że Niemcy dla ulatwienta sobie mobilizacyi, ze- p Kłobukowski, detychezas asystent biura rachuby re nie megą saswyczaj przenieść gorączki chodząc shinacki, wiceprezydent Marchwicki, ktoś inny przypomniał pokojowa słowa chcą użyć kolei holenderskiej, i w ogóle przez Rada postanowiła przyjąć 4 nowych aplikantów ma- i muszą się kłaść do łóżka. W niektórych rodzi-Michalski, dr. Aleksander Hirsch- Carnota wypowiedziane przy objęciu prezydentury, Holandye zalewać będą Belgie. g, jako prezes tow. Oświaty ludu, dr. Bro- rzekł Carnot: "Przyznaję się do nich stanowczo Holandya stanie wówczas wobec alternatywy: iż aplikanci dotychesasowi, jeżeli do 1 lipca reku gają chorobie, a w ten sposób miesskania zmiew Dulęba, sekr. Tow. Kółek rolniczych, i dzisiaj. Podczas mej siedmioletniej prezydentu- pozwolić na przejście wojsk niemieckich i pod- przysztego nie złożą wymaganych egzaminów, po niają się w infirmerye, a w nieh często nie ma dr. Roszkowski, prezes Koła literackie- ry i destem mych wszystkich usiło- pisać traktat przymierza z Niemcami, lub też stradają prawe pobierania dodatków służbowych. Na komu doglądać chorych. Choreba szerzy się szcze-W ilezyński Albert i bankier Lilien wań jest utrzymanie pokoju". Kiedyin- przyjąć wypowiedzenie wojny ze strony Niemiec. nauszyciela rysunków na wyższych kursach żeń- gólnie na Kazimierzu. Szczęściem, że przebieg jej dziej znowu wyraził się p. Carnot: "Dla osta- Autor memoryału przypomina, iż w r. 1886 po- skieh usupełniających przy szkole św. Scholastyki jest niezbyt ostry i krótkotrwały, gdyż nawet of, osłowie August Lewakowski, Zardecki i Strek tecznego zapewnienia Europie pokoju należałoby stawiły Niemcy podobne ultimatum Hanno- saprosiła Rada artystę malarza p. Ludomiła Bene- którzy zniewoleni byli położyć się do tóżka, po ili listownie swoje przystąpienie do komi- wystąpić z pewnemi i konkretnemi propozycya- werowi, pozostawiając królowi Jerzem u dyktowicza. mi. Wszyscy pragna pokoju, ale nikt nie chce tylko 6 godzin czasu do namysłu. noszą nadto ze Lwowa, że Rusini za- w tej sprawie wyrzec pierwszego słowa. My, P. Tindal ostrzega swych rodaków, iż Holan- kowskich odbęczie się jutro we wtorek wieczorek powiatach krośnieńskim i dąbrowskim, zmarł w Janiestety, nie możemy".

rowniez repaze widoki, bo w wielu okregach wy. zbombardowang. Sądzi zatem autor memoryalu, być mowy, zabrałoby to bowiem wiele czasu, a role. borczych, szczególnie w Badeńskiem, potworzyły iż Holandya powinna za przykładem innych rezultat znów mógłby być watpliwym. Biorac państw pomyśleć na seryo o swej obronie i za- przygotowane plany za podstawe dalszego dzia- ciła wydawcy skonfiskowany nakiąd albumu wadobezpieszyć się przed nieprzewidzianemi wypad- lania Rada musi być przygotowana na wyższy wiekiego, składającego się z portretów oskarżonych.

gnie pokoju, nie myśli mieszać się do zatargów ją jurorowie za najodpowiedniejszy do budowy. Powodzenie tych stronnictw podczas wyborów wielkich mocarstw, i w razie wojny nie chce następnie przy budowie samej może następnie pyłoby klęską stronnictw kartelowych, a wiec stanać po żadnej stronie wojującej; ale ani na wna redukcya wydatków, lub opust od kwoty dya Michala Baluckiego "Dom otwarty" a p. Luchwile nie powinna zapominać o tem, iż na wy- kosztorysowej ze atrony przedsiębiorcy budowy, biosem jako Fikalskim. We środe na rospeczecjo że ks. Bismark dołoży wszelkich starań, aby te- wypadek wojny francusko-niemieckiej grozi jej Wnioski bez dyskusyi Rada uchwaliła, poczem nowego roku daną będzie wesola krotochwila ze najazd, tak iż na równi z Belgia zmuszona be- zawiesił prezydent obrady jawne i przystapiono spiewami "Podróż po Warssawie", saś wieczorem. dzie bronić nietykalności swego terytoryum. Je- do poufnych przy drzwiach zamkniętych. żeli Holandya nie będzie wówczas gotowa do Paryski korespodent niemieckiej Kreus-Ztg. obrony, jej niezależny byt polityczny może być donosi, iż pokojowe tendencye zdoby- zagrożony ze strony Niemiec, które oddawna

dya znaležć się może także wobec podobneg tańcujący. Początek o godz. 8. Z uderzeniem go- czezwi w 73 roku życia.

Holandya" - pisze p. Tindal - azczerze pra- nie da, niewiadomo bowiem, który z planów uzna- ca przygotował już drugi nakład tego wydania.

# Kronika.

Kraków. 30 grudnia.

gistratu s płaca po 600 zdr. i powz.ęła uchwałę, nach nietylko dsieci, lecz starsi i stużba ule-

Album wadowickie. Prekuraterya państwa zwrówydatek, w jakiej kwocie jednak, oznaczyć się obrońców itd. Z powodu znacznego pokupu wydaw-

> Z teatru. Na zakończenie starego roku przedstawioną będzie jutro pełna humoru trzyaktowa komedramat historyczny "Kazimiera Wielki i Esterka".

Na wysokie ceny miesa wohee niestychanej taniości bydła, skarżą się po niastach prowincyonalnych kraju, tak jak to w przeszłym tygodniu wyraził w krakowskiej Radzie miejskiej p. Szwarc. -Kuryer rnesnowski i Ganeta prnemyska nabieraja głos w tej sprawie demagając się, aby tam, gdzie Rada mleiska na odbytem w sobote poufaem po- pp. rzeźnicy sami nie poczuwają sie do obowiazku

> Influenza trapi mieszkańców Krakowa coraz siltrzech najwyżej dniach wstaja,

W "Zgodzie" Stowarzyszeniu rekodzielników kra- Zmarli, Eugen usz Stojowski, właściciel dóbr w



Rozwińcie skrzydlate hufce, Gdzie blask jutrzenki wesoły, Tam dążcie w swojej wędrówce, Do ciał i duchów rozkwitu, Do pełni ludzkiego bytu!

Zatoczcie nad naszą ziemią Słonecznych polotów kręgi, I budźcie tych, którzy drzemią, Hasłem wskrzeszonej potęgi, I tchnijcie ożywcze moce W smutne dziedzictwo sieroce.

Z uczuciem szlachetnej dumy Prowadźcie, o przewodnicy! Zwątlone, skarlałe tłumy Do czystej życia krynicy, Aby się rzesze napiły Z źródeł młodości i siły.

Kraków, d. 2 Czerwca 1892.

Niech potężnieją ramiona!
Niech się rozrasta szeroko
Pierś silną wolą natchniona,
A męstwem zapłonie oko,
Cielesna niemoc niech znika,
- Z-nią nędzny duch niewolnika!

Z fizycznej siły wykwita.
Sił wyższych czynność społeczna,
I mądrość w środki obfita,
I miłość ludzi słoneczna,
I wielkich poświęceń zdolność
Za wiarę, ojczyznę, wolność.

Więc naprzód wierna drużyno, W świetlanym kap się błękicie, A dla tych, co marnie giną Chcąc nowe wywalczyć życie, Z niezłomną wolą postanów Przemienić karły w tytanów!

El . . . y.

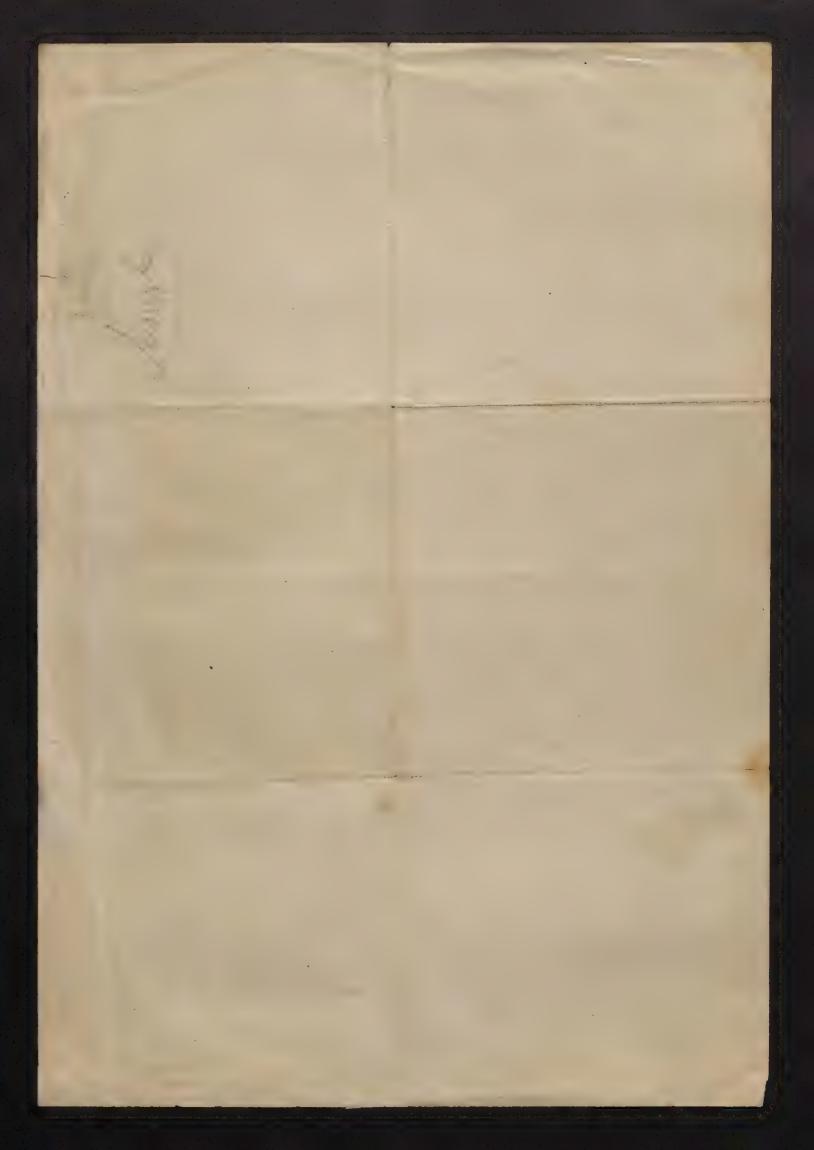

# MOWA DRA ADAMA ASNYKA

1889

na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r.

Wyborcy miasta Krakowa! Godząc się na postawienie mojej kandydatury w mieście Krakowie, kierowałem się przeważnie przekonaniem. że stronnictwo demokratyczno postępowe, do którego mam zaszczyt należeć, powiano naznaczyć swoje stanowisko przy obecnych wyborach do Sejmu postawieniem jednego więcej szczerze demokratycznego kandydata.

Czy ten kandydat utrzyma się, czy przepadnie, to rzecz podrzędnego znaczenia, bo jakkolwiek wysokim zaszczytem jest otrzymanie mandatu z rak wyborców miasta Krakowa, przecież nie o osobistą ambicyę chodzi, lecz o spełnienie obowiazku względem mego stronnictwa (brawo).

Gdyby się znalazł inny ochotnik, któryby się podjął tego obowiązku, byłbym się najchętniej trzymał na uboczu, ale gdy nie było innego chętnego, stawiłem się przed wami sam głównie po to, ażeby w chwili, kiedy na polską demokracyę rzucają podejrzenia i zarzuty, obelgi i szyderstwa, przyznać się otwarcie do tego poniewieranego sztandaru (brawa).

We Francyi, gdzie demokracya panując zwycięsko i nadużywając częstokroć swojej władzy, ma do rozporządzenia godności, zaszczyty, bogactwa i wysokie stanowiska, możebym się zawahał stanać w jej wojujących a dotąd zwycieskich szeregach - ale tutaj mogę to uczynić tem śmielej, że demokracya polska jest wiecznie łajanym i potracanym kopciuszkiem, i nie ma nie do rozdania', prócz pewnej liczby mandatów, które i tak w przeważnej części z wielkiej grzeczności przeciwnikom swoim ofiaruje Demokracya polska nie ma nic do rozdania, nie stać jej ani na płatnych pochlebców, panegirystów, ani na zastępy klientów tęskniących do intratnych posad, ani ná salonowych pieczeniarzy, głoszących wymownie wielkość cnoty swoich chlebodawców. Demokracya polska nie ma nic do rozdania, nic więc dziwnego, że odwracają się od niej tylem gromady karyerowiczów i uważają zetknięcie się z nią za niebezpieczne i kompromitujące (przeciąjte brawa).

I tak jest w samej rzeczy — bo wszyscy, którzy dla idei zapisują się w szeregi demokracyi, znajdą się zaraz na liście proskrypcyjnej, jako indywidua podejrzane o wszystkie możliwe nieprawości.

Te systematyczne zarzuty sprawiły, że nawet ludzie, którzy wyszli z łona demokracyi, którzy

mogliby być jej chluba i stać na jej czele, dla miłego spokoju i osobistej wygody, dla towarzyskich stosunków wolą zwiększać siły przeciwnego obozu, aniżeli narazić się na zaciętą walkę i niezasłużone zarzuty. Trzeba bowiem dużo odwagi i dużo hartu duszy, żeby dlatego, że się ma na oczach interes nie jednej k o t e r y i, ale calego kraju i jego przyszłość, dać się zaliczyć do rzędu anarchistów, utajonych konspiratorów i burzycieli porządku społecznego. A chociaż postępowanie demokracyi otwarcie i jawnie wykazuje kłamliwość podobnych podejrzeń, jednak przeciwnicy nasi zawsze znajdą sposobność, żeby w oczach rządu i korony podać w podejrzenie najlegalniejsze zamiary. Gotowi są oni podsunąć nawet chęci przewrotu i wrogie dla państwa zamysły. Zapominają, że insynuacye te nie mają dziś cienia prawdopodobieństwa. Nie – demokracya polska nie jest tak szaloną, żeby miała nad swoją własną głową zapalać dach, pod którym schronienie znalazła, ani tak nie jest pozbawioną uczucia, by nie miała żywić głebokiej wdzieczności dla szlachetnego monarchy, który pozwolił swobodnie się rozwijać odłamkowi tego nieszczęśliwego narodu — co więcej okazał mu prawdziwie współczujące serce. Demokracya polska umie być wdzięczną. Ona tylko nie przechwala się ze swojemi uczuciami, bo jest przekonaną, że cichy, bezinteresowny hold szlachetnego serca więcej ma znaczenia moralnego, aniteli głośne okrzyki lojalności tych, którzy w ten sposób gonią za swojemi własnemi korzyściami (przeciągłe brawa).

Tak samo rzecz się ma z tą podsuwaną nienawiścią dla szlachty. Zanadto silne łączą nas z nią węzły pokrewieństwa, wspólność dążeń i celów, braterstwo ofiar i krew, przelana dla ojczyzny, żebyśmy nie mieli żywić dla niej najserdeczniejszych uczuć. Nie możemy zapomnieć, że idea demokratyczna wyszła właśnie z łona tej samej szlachty, że począwszy od Sejmu czteroletniego przez cały przeciąg porozbiorowych dziejów potężniała i wzrastała jej ofiarnością i patryotyzmem. Nie możemy również zapomnieć, że część tej szlachty zasilała i podnosiła żywioł mieszczański i wspólnie z nim wytworzyła ten stan trzeci, którego brak odbił się w naszych dziejach tak smutnemi następstwami. Uznajemy przytem ważność misyi tak dziejowej jak i obecnej. Do niej bowiem należy przechowywać wielkie wspomnienia i żywić tradycye miłości

ojczyzny, dumy i godności narodu, wychowywać lud i doprowadzać go do dojrzałości obywatelskiej i patryotycznej. Ubolewać nam tylko przychodzi, że wskutek smutnego zbiegu okoliczności zaprzątnięta trudnościami ekonomicznego położenia, nie może w całej rozciągłości spełnić swej misyi, i że szeregi tych naturalnych przodowników coraz bardziej się przerzedzają. Również nie żywimy żadnej nienawiści do historycznych rodów jako takich. Wiemy bowiem, że tradycya rodowa jest silną dźwignią do wielkich i szlachetnych czynów, że głośne imię, wielki majątek i wpływy, które z nich wynikają, na szerszym widnokręgu są znakomitą siłą, jakiej nie posiadają przedstawiciele demokracyi, a która z wielką korzyścią może być zużytą dla ogólnego dobra.

Wiemy także, że między nimi znajdują się ludzie wyższego serca i umysłu, miłujący szczerze kraj i idący w zgodzie z postępowemi dążnościami czasu. Ich zasługi i zdobyte przez nich stanowisko cenimy i cenić będziemy zawsze, a surowo tylko tych sądzić będziemy, którzy z odziedziczonego nabytku przodków zrobili sobie piedestał dla własnej próżności, nie rozumiejąc zgoła, jak wielkie obowiązki na nich nakłada dziedzictwo, niczem się nie przyczyniają do dobra kraju, a co gorsza na jego szkodę działają (brawo).

Nie możemy za to uznawać bezwzględnej supremacyi koteryi, złożonej z najróżnorodniejszych żywiołów, ze wszystkich sfer towarzyskich, która bez moralnych podstaw chce uzurpować sobie stanowisko moralnego rządu w narodzie i żąda od wszystkich ślepego poddania się jej władzy

i jej interesom.

Pretensya taka byłaby nieuzasadnioną nawet wówczas, gdyby za nią stał cały szereg czynów dodatnich, rozumnych, szlachetnych, bo żadne stronnictwo, mające swój odrębny ideał polityczny, nie może zrzec się prawa do samodzielnego istnienia i dobrowolnie iść pod chorągwie swoich przeciwników. Ale cóż mówić wtedy, gdy działalność jej należy uważać za ujemną i szkodliwą. Ujemna jej działalność nie wypływa tyle z zasad, na jakich się opiera, ile ze środków, których używa do dopięcia celu według znanego aksiomatu: "cel uświęca" środki."

Nie wspólność bowiem zasad jest tu wspólnym łącznikiem tego różnorodnego zastępu składającego się z pierwiastków oligarchicznych, konserwatywnych, demokratycznych i radykalnych — ale przedewszystkiem wspólność interesów. W imię tej wspólności schodzą się tu i godzą najsprzeczniejsze doktryny. W imię tych interesów koterya ta werbuje coraz świeższych ochotników ze wszystkich sfer społeczeństwa, ochotników, którzy widzą, że w jej ręku spoczywa rozdawnictwo posad, stypendyów i innych beneficyów i że ona jedynie zamyka lub otwiera drogi do karyery w każdym zawodzie.

Do dopięcia celów posiada ona różne środki i sposoby. Olśniewa dostojeństwami, majątkiem, wpływami, otwiera dla swych prozelitów salony i robi z nich odrazu ludzi dobrego tonu, należących do śmietanki towarzystwa, wydaje dyplomy na mądrość, geniusz, cnotę. Wszystko, co należy do jej zaczarowanego koła, jest wielkiem, wzniosłem i świętem — wszystko, co pozajej obrębem jest miernością, rozstrojem, nega-

Że podobna propaganda prowadzi w dalszych następstwach do demoralizacyi społecznej, do upadku charakterów, do chęci gonienia za łatwą karyera nie na mocy osobistej pracy i zasług, lecz przez schlebianie wpływowym osobistościom, przez protekcyę i nepotyzm; że w dalszym ciągu wyradza serwilizm i hipokryzyę - tego dowodzić nie potrzeba. Brak wspólnych etycznych i politycznych zasad zastąpiła koterya bożyszczem, któremu na imię "rozum stanu", i temu bożyszczu jak nowemu Molochowi poświęca na ofiarę wszystkie ideały odradzającej się Polski. "Rozum stanu" nakazywał powstrzymać każde patryotyczne tchnienie, i wykluczyć każdą myśl o Polsce, chociażby w dziedzinie teoretycznych aspiracyj, zapomnieć o równouprawnieniu stanów i odsądzić większość narodu od praw konstytucyą zagwarantowanych - co więcej chciałby odebrać najważniejszą ze swobód człowieka -- swo-

bode myśli. (żywe cklaski.)

Znależli się ludzie dobrej wiary, lecz naiwni i łatwowierni a mający pretensyę do politycznego talentu, którym zaimponował bardzo świeży ten wynalazek. Sądzili oni w prostocie ducha, że "rozum stanu" dopiero wynalazła koterya i że na niego posiada wyłączny monopol. Uwierzyli przytem, że dość będzie ze słownika wykreślić słowa: "miłość ojczyzny, wolność, postęp" i zastąpić je wyrazami "wyższa polityka, porządek, karność, praca organiczna", żeby zdać egzamin dojrzałości w szkole samorodnych dyplomatów. Oni co więcej gotowi są zaprzysiądz z całym spokojem sumienia, że wybór jednego z ich mistrzów zapomocą kupionych głosów będzie bezwzględną afirmaeyą, a wybór przeciwnika, dokonany wolną i nieprzymuszoną wolą wyborców, będzie bezwzględną negacyą, że każdy "wielmożny" albo "jaśnie wiel-możny" obejmujący intratną synekurę, będzie poświęcającym się szeregowcem działania, każdy zaś demokrata, ciężko pracujący na kawałek chleba a restę czasu poświęcający sprawie publicznej - będzie zawsze jeneralem przeczenia. (długo trwające

W ten sposób zdemoralizowane społeczeństwo dało szeroką podstawę do rozwielmożnienia się tej partyi, której przywódcy wybuchają dziś gniewem na samą myśl, że inne stronnictwa roszczą sobie prawo do samoistnego działania i że chcą korzystać z przysługującej wszystkim wolności wyboru. Legalną czynność wyborczą nazywają wichrzeniem a postawienie niemiłej kandydatury

buntem.

Czemże są oni, że śmią przemawiać w ten sposób i żądać bezwarunkowego poddania się pod swe rozkazy? czy są rządem, władzą, czy reprezentacyą narodową? Nie! O n i są cich z spółką komandytową prowadzącą interesa polityczne na własny rachunek i na własną rękę (przeciągle, dlugotrwające oklaski). A jakież są ich czyny dodatnie? Czy wywiesiwszy po zrzeczeniu się wszystkich idealnych celów, szumne godło pracy organicznej, czy zajęli się rzeczywiście pracą na własnym zagonie? Czy uczynili co do podniesienia tak zaniedbanego gospodarstwa Galicyi i powiększenia produkcyi rolniczej – tego największego źródła bogactwa krajowego i czy wytworzyli nowe gałęzie przemysłu, czy otoczyli troskliwą opieką handel i rękodzieła krajowe? Co uczynili dla oświaty ludu? Co poświęcili na cele użyteczności publicznej? Czy im pozostało przynajmniej tyle uczuć narodowych, że w chwili, kiedy język polski pod rosyjskim i pruskim zaborem skazują na zagładę, wypędzają ze szkół, urzedów i zewsząd, gdzie tylko reka władzy sięga, czy oni go otoczyli należną opieką i poszanowaniem? I to nie! Jezykiem tej koteryi jest zargon francusko-galicyjski, którym lubi się popisywać na ulicy, jakby chciała zdjąć z siebie ostatnią cechę polskości (oklaski). Nikt z nich nie zaprotestował nawet przeciwko temu działaniu wrogów na zagładzenie ostatniego skarbu, jaki nam pozostał!

Jakież więc względy mogą nas obowiązywać względem tych panów, żebyśmy się zrzekli dla nich swoich dążeń i celów, swoich ideałów teraźniejszości i przyszłości? Kto może wymagać od nas zaparcia się naszych przekonań i naszej patryotycznej wiary? Czy jest jaki powód logi-czny i uczciwy, żebyśmy zrobili ofiarę ze swego rozumu i ze swego sumienia? Nie - stokroć razy nie! Stronnictwo demokratyczne ma nietylko prawo, ale ma obowiązek nie cofnąć się przed żadną obei-gą, przed żadnemi pogróżkami, ale iść naprzód śmiało, z uczciwością i rozwaga. Program nasz jasny jest i prosty. Na pierwszem miejscu stawiamy równouprawnienie wszystkich stanów, wszystkich stronnictw, wazystkich kierunków, o ile te nie wykraczają poza granicę praw istniejących i odwiecznych praw moralnych. Postulatem bowiem zdrowego rozumu i praktyki politycznej jest, że dla zdrowego, prawidłowego i normalnego przebiegu spraw publicznych potrzebnem jest współdziałanie wszystkich strounictw, wszystkich czynników i tak czy w Sejmie czy po za Sejmem potrzebna jest prawica, centrum i lewica, czyli innemi słowy potrzebni są konserwatyści, umiarkowani i postępowi. Właśnie na współdziałaniu tych wszystkich czynników polega harmonia. Zapanowanie każdego, jednostron nego, skrajnego kierunku, jak praktyka dziejowa uczy, odbija się zawsze zgubnemi następstwami. Ale to współdziałanie otrzymuje się na drodze walki ścierających się zasad i z tej to walki wychodzi pośrednia droga, pośredni kierunek między zastojem i wstecznictwem a między zbyt

gwałtownem rwaniem się naprzód.

Drugą zasadą naszą jest traktowanie i podejmowanie spraw publicznych nie ze stanowiska jednej osoby, jednej warstwy, jednego stronnictwa, jednej parafii lub jednego powiatu, lecz ze stanowiska ogólnego dobra i interesu całości, pod które wszystko inne podporządkowanem być

powinno.

Trzecią naszą zasadę stanowią wymagania etyki społecznej. Jesteśmy najmocniej przekonani, że moralność tak prywatna jak publiczna jest główną podstawą bytu społeczeństwa i narodu, że każda czynność publiczna, że każda działalność polityczna, każda nawet gra stronnictw powinna się opierać na etyce i sprawiedliwości. Gdy bowiem niewypełnianie tych warunków szerzy zepsucie w społeczeństwie, doprowadza je do rozkładu i upadku, przeto potępiamy jak najsilniej system protekcyi, nepotyzmu, korupcyi wyborczej.

Jako czwartą zasadę stawiamy, że naród, który chce istnieć, nie może pozostawać w tyle po za ogólnym ruchem ludzkości, po za rozwojem pojedynczych narodów, nie może zamykać się w nieruchomości, zasklepieniu pojęć, wyobrażen i uprzedzeń, lecz powinien zapoznać się z ws/ystkiemi nowemi prądami i kierunkami, roztrzasać je, przyswajać lub odrzucać w miarę swoieh organicznych potrzeb i w miarę ich widoc nej szkodliwości lub użyteczności. Powinien poznać nowe wyniki badań i wiedzy, przebyć cały proces myślenia więcej rozwiniętych narodów i w całem bogactwie ścierających się idei i poglądów wybrać to, co dla siebie za odpowiednie uznaje.

W rozwinięciu i zastosowaniu tych zasad dążyć będziemy przedewszystkiem do podniesienia powagi, znaczenia i wpływu żywiołu miejskiego. Brak jego w społeczeństwach zawsze sprawia brak społecznej równowagi i niezawodnie jedną z najważniejszych przyczyn upadku Polski był brak u nas stanu trzeciego w dawnym ustroju, i dlatego to uważam za jedno

z najważniejszych zadań.

Podniesienie to osiągnąć można za pomocą podniesien'a przemysłu, handlu i rękodzielnictwa krajowego. Do dopięcia tego celu dużo naturalnie potrzeba warunków, trzeba rozbudzić przedsiębiorczego ducha w narodzie, trzeba ośmielić kapitały leżące bezczynnie, lub wolące zajmować się hazardem, żeby brały udział w pewnych nieryzykownych przedsięb orstwach. Ale co najważniejsza, potrzeba nam szkół specyalnych i fachowych, któreby nam wychowały szeregi specyalistów, bo bez specyalistów we wszystkich gałęziach nie może być mowy o prawdziwem podniesien u przemysłu (brawo). Szkoły te wprawdzie rząd nam obiecał, ale dotąd niestety nie możemy się doczekać spełnienia tych obietnic. W małych miasteczkach można jeszcze dużo robić, zakładając spółki handlowe, rzemieślnicze i inne, a rozbudzić ducha solidarności, przed-

siebiorczości i oszczedności.

Obrona wielkiej własności leży nam także na sercu, ale na to potrzebaby zmienić wszystkie ekonomiczne warunki. wypływające z obecnego położenia, a co więcej zmienić moralną naturę polskiego społeczeństwa. Dopóki średni posiadicz większej własności nie będzie fachowym specyalistą w swoim rolniczym zawodzie, dopóki nie będzie pracował na swoim zagonie jak urzednik w biurze, rzemieślnik w warsztacie, nie będzie zachowywał prawideł ściałej oszczedności -, dopóty a poprawie naszych stosunków ekonomicznych nie ma mowy (przeciągłe oklaski, brawo). W tym kierunku szczególnie akcya nasza jest daremną bez weli tych, o których chodzi. Bardzo wi le za to można zrobić dla podniesienia mniejszej własności - wogóle ludu włościańskiego, Tutaj akcya ustawodawcza państwa, sejmu, i akcya dobrowolna całego społeczeństwa może przynieść ogromne rezultaty. Ustawa normująca granice podzielności gruntów, ustawa znoszaca lub zmniejszająca ciężary przy przechodzeniu malej własności z rąk jedoych do drugich, szczególnie przy soadkach i działach, dalej ustawa o przymusowem ubezpieczeniu ogniowem, ustawa o zorganizowaniu służby zdrowia, byłyby to ustawodawcze momente, któreby jak najkorzystniejsze wpływy wywarły. Ale oprócz tego chodzi tu jeszcze więcej o podniesienie tak bardzo zaniedbanego rolnictwa w małej własności.

Znawcy stosunków agrarnych u nas i za granicą utrzymują, że przy lepszem, umiejętniejszem i intensywniejszem gospodar-twie w mniejszych własnościach, produkcya w Galicyi w dwójnasóbby się powiększyła. Słowem, zwiększenie dobrobytu odbiłoby się korzystnie na całym kraju. Do tego celu naturalnie służyć mogą przedewszystkiem niższe szkoły rolnicze, zakładane w różnych częściach kraju, dal-j premie za wzorowe gospodarstwa, nareszcie stypendya rolnicze. Poza tem dla uobywatelenia i umoralnienia ludu dużo działać może oprócz wzorowych szkół wpływ księdza i dworu, zaprowadzenie towarzystw wstrzemięźliwości, towarzystw oświaty

i kółek rolniczych.

Oprócz tego byłoby jeszcze bardzo ważnem zadaniem wytworzyć klase rzemieślaików wiejskich. Między ludem naszym wiele jest zdolności, talentów prawdziwych, które z braku pomocy i odpowiednich środków do kształcenia się

przepadają na marne.

Oprócz pracy około ludu jednem z najważniejszych zadań demokracyi polskiej jest jeszcze pojednanie się z braćmi Rusinami (przeciągle długotrwające oklaski). To zadanie tylk: jedna demokracya skutecznie rozwiązać może (oklaski). Zatargi bowiem, które istnieją i które przybrały w ostątnich czasach cechę zatargu polityczno-narodowego, wykielkowały pierwotnie na gruncie społecznym z antagonizmu demokratycznej Rusi do arystokratycznej Polski. Do demokratycznej Polski Rusini zasadniczej nie mogą żywić nienawiści i mogą z nia spokojnie omawiać warunki pojednania, my zaś skłonni z góry jesteśmy do poszanowania wszystkich praw przyrodzonych i do zadosyćuczynienia ich aspiracyom, o ile nie będą grawitowały do innych systemów

politycznych (długotrwające oklaski).

O działalności w sejmie rozwodzić się nie mogę — jest to grunt, na którym dotąd nie stapałem. Wiem przytem, że dobre chęci mało znaczą wobec zbiorowej woli ciała sejmowego i wobec przeszkód, napotykanych w praktyce na drodze. Wiem, że prawodawstwo nie ma mocy robienia cudów, i że nie może skinieniem czarodziejskiej różczki przemienić warunków ekonomicznych, wynikających z ogólnego położenia i będących logicznem następstwem przeszłości i całego procesu dziejowego, a tembardziej nie może przemienić moralnej natury człowieka. Łudziłbym więc sam siebie- i drugich, gdybym przyrzekał, że dokonam jakiej radykalnej zmiany, która sie w stosunkach naszych odrazu uwydatni. Wiem tylko, że uczciwe dążenia, chociaż nie osiągają zamierzonego celu, nie przepadają jednak bez śladu, i że wpływy moralne są siłą, która powoli ale skutecznie działa, że to, co leży dzisiaj w zakresie mrzonek i niepodobieństw, jutro może się stać zwycieską rzeczywistością. Z drobnych zarodków powstają nieraz wielkie skutki.

Na zakończenie dodać muszę od siebie, że zaciągnąłem się w szeregi demokratycznego-postępowego stronnictwa w tem silnem i głębokiem przekonaniu, że na tej drodze najlepiej i najskuteczniej sprawie ojczystej służyć mogę (brawo). Jeżeli bowiem demokraci, głoszą równość praw i obowiązków dla wszystkich, obejmując aspiracye wszystkich warstw, wszystkich stanów, wszystkich nawet różnych szczepów i ras do naszego organizmu należących, to rozszerzają oni przez to ideę polską zarówno społecznie jak i etnograficznie, ogarniają równą miłością przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i uczą poświęcać swoje siły do zdobycia tej lepszej i doskonale ukształtowanej przyszłości. Nie solidaryzuję się przeto z tendencyami i kierunkami demokracyi zagra-nicznej, które niejednokrotnie gwałcą uczucia religijne, wykrzywiają pojęcie prawa i moralności i narzucają z góry wszystkim swoją tyranię. Nie solidaryzuję się z nimi tem więcej, że pod maską fałszywego liberalizmu kryją się tam nieraz najwstretniejsze zachcianki, że propagują kult ślepego poddania się sile, głoszą walkę eksterminacyjną dla słabych, zagrażają w gruncie rzeczy wolności, postępowi i ogólno ludzkiej cywilizacyi. Nie solidaryzuję się z temi doktrynami, bo mi nie o doktryny ale o prawdę życiową chodzi, a po nad wszelką doktrynę stawiam ideę polską, której służyłem całe życie i do śmierci służyć będę (Grzmiące, przeciągłe oklaski i brawa).

Dr. Adam Asnyk.

Leon Chrzanowski.

Dr. Ferdynand Weigel.

May Gora

# DODATEK

# do Nr. 152 "Nowej Reformy" z d. 5 lipca 1890 r.

# AWOWA

# Dra ADAMA ASNYKA

wygłoszona przy wniesieniu zwłok

# ADAMA MICKIEWICZA

do katedry na Wawelu dnia 4 lipca 1890 roku

Po utracie naszej niepodległości, gdy zabrakło nam dawnych królów i hetmanów, gdy znak królewski z orłem i pogonią padł na dziejowem pobojowisku, a oręż w nierównej walce nie wystarczał do jego obrony dla okrytego wstydem i żałobą ludu, opatrzność zesłała nowego wodza.

Wódz ten podniósł padający sztandar pokonanego narodu, uniósł go z zamętu przegranych walk i pogromu i rozwinał w błękitach na takich wyżynach, na jakich go już dosięgnąć nie mogły żadne nieprzyjazne moce.

Przeniósł go z ziemi łez, na której zaciężyła noga zwycięzay w nieśmiertelną krainę ducha, ich nad męką ciał, a nawet nad chwilom zwątpieniem upadających pod ciężkiem brzemieniem pokoleń.

mieniem pokoleń. Wodzem tym był nieśmiertelnej pamięci Adam

Pod swoją buławą zgromadził on wszystkich wiernych synów narodu, zjednoczył waśniących się braci, powołał do życia uśpione dotąd siły i poprowadził na wielki bój idei, którego rozstrzygnięcie dokonać się musi ostatecznie w sumieniu ludzkości

ludzkości.

Jemu zawdzięcza Polska, że ją uzbroił na wszystkie iosy, zahartował na wszelkie męczarnie, i dał
jej w pieśni nieśmiertelne życie, zanim ją sąd ostateczny dziejów w nowe ubierze ciało
Inne narody mają swoich wielkich poetów, mistrzów słowa i myślicieli, którzy twórczą myślą
ogarniali całe epoki i wyprzedzali je nawet polotem geniuszu, zdobywali sobie ogólno-ludzkie znaczenie, nie posiadają jednak żadnego, któryby się
tak zespolił miłością z rdzeniem narodowego żywota 1 objął cała jego przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość, wszystkie jego smutki i niedole,
wszystkie pragnienia i nadzieje, jak nasz Adam
Mickiewicz. Zródłem bowiem jego natchnienia i
twórczości była przedewszystkiem najczystsza, najgłębsza miłość, która jak sam powiada w natchnionej swej improwizacyi: nej swej improwizacyi:

"Ta miłość nie na jednym spoczęła człowieku Jak owad na kwiecie róży, Nie na jednej rodzinie, nie na jednym wieku. Ja kocham cały naród! objąłem w ramiona Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia, Przycianajem tu do tona

przemienione na brylanty pieśni, łzy swoich współ-

Mocą swego geniuszu otworzył światu oczy na nieznane mu widnokręgi ukazał jak drugi Dante równie posępne krainy hie ukryte już w otchłaniach przed wzrokiem śmiertelnych, lecz leżące na powierzchni ziemi i przymusił patrzeć na nieustaune męki ciał i duchwi na całą grozę tego ziemskiego piekła, z którego tylko płacz i zgrzytanie na zewnątrz dojść może. Jak Wirgiliusz prowadził Dantego, tak on poprowadził ludzkość przez te potępione okręgi, odsłonił wnętrza więzień, mrożne Sybiru loto, czarne pieczary kopaln, bielejące kości ofiar, datemne wysilenia ginących i całą tragedyę bezpłodnych męczeństw bez chwały i odkupienia. Jak Virgiliusz Dantego tak on pouczał ludzkość o rzeczach strasznych i nienazwanych, dla których nie ma imienia w żyjących języku, a ona zmuszoną była uznać w nim swego mistrza i nuczyciela.

zyjących języku, a ona smuszoną była uznać w nim swego mistrza i nuczyciela.

Jeżeli w ten sposób zabłysnął żywem światlem pierwszorzędnej gwiazdł na wysokościach wszechświatowej poezyi, dla nis był on słońcem, którego ożywcze promienie orzeniknęły na wskróś pogrążoną w śnie grąbowym ziemię. Pojawienie sie iego było punktem zw otnym nie tylko w naszeliteraturze tak ściśle z oziejami i wewnętrznem życiem związanej, ale zanzem w cakem duchowem kształtowaniu się społeczeństwa. Zaś pierwsze jego wystapienie było niejakę objawieniem budzącej się wiosny nowego i świeżęgo życia, pierwszem rozpostarciem orlich: skrzydeł do lotu i wybuchem młodzieńczej sity, rwuej się do czynu i targających rypujące je pęta. Zrzucenie więzów, nadożonych poezyi przez nawolnieze naśladownictwo pseudoklasycyzmu, było zapowiedzią usiłowań do skruszenia innych, stokroże obeleśniejszych i wjęcej upakarzających. Rył to punkt wyjścia, początek nadpowietrznej drogi na skrzydłach, które młodości okwistłem i ciepłem pierwszych promieni wsehodzącego geniuszu stopniały lody gnuśności i samolubstwa, ta arka przymierza miedzy staremi a młodszemi laty, przemówiła głosem wiejskiego ludu, skarżącego się na tylowiekowe zaniedbanie o niedolę. Odał Polska uczuła się silną, młodą i odrodzoną i w ślad za Mickiewiczem zaczęła wierzyć, kochać i z pieśnią, jak skowronek wzlatywać w błękty ku ukazującej się nowej jutrzni na niebie.

Wstrząsnęła nią fala nieokreślonych uczuć jak.

Wstrząsnęła nią fala nieokreślonych uczuć jak pierwsze drgnienie jeszcze nieświadomej siebie

miłości.

Miłosny czar pieśni upajał młodociane serca, odczuwające już w sobie moc do łamania tego, czego rozum nie złamie i do popehnięcia bryły świata na nowe tory, lecz szukające jeszcze urzeczywistnienia swych ideałów w postaciach ziemskich kochanek. Rycerski zapał, żądza torowania dróg nowych i tkliwość trouverów podawały sobie

cia się i poświęcenia, a wszystkie pragnienia skupić, się w jednem wielkiem pragnieniu ujrzenia swej ojczyzny wolną, wielką i szczęśliwą. Pieśń mistrza przeszła w krew i życie narodu, stała się ciałem, czynem ofiarnym, dogmatem wiary, podporą w dniach klęski i proroctwem lepszej przyszłości. Wychowały się na niej całe pokolenia, nią żyły, w jej imię walczyły i ginęły, przekazując ją następnym jako Palladyum odrodzenia. Silniejszą była nad wszystkie nieszczęścia i zawody i przenikała coraz to głębiej do różnych warstw narodu, powołując do życia coraz to nowych wyznawców. Tak przeszła do naszych czasów i nie nie straciwszy na swej świeżości i sile, żyje w nas i z nami. Zyje ona w naszych instynktach, myślach, dążeniach, bądź świadomie, bądź nawet nieświadomie, stała się bowiem częścią naszej duszy, częścią składową moralnego organizmu. Jej zawdzięczamy, żeśmy nie skarleli i nie znikczemnieli do szczętu, jej zawdzięczamy resztę cnót naszych, które bronią nas przed ostatecznym upakiem. Z niai nanczyliśmy się kochać przeszłość po-

wadzajęc do królewskich grobów na Wawelu drogie szczątki, które cudem powróciły na ojczyzny łono.

Powróciły te popioły po wielu latach z obcej ziemi, by raz jeszcze z wnętrza grobu przemówić do całego ludu i zakląż go, ażeby niedostępny wszelkim pokusom lub zwątpieniom nie zbaczał z twardej drogi obowiązku.

Ta trumna, te popioły, mają wymowę, na jaką nie stać dziś żadnego z żywych. Niech więe mówią o niezłomnej wierze w sprawiedliwość Bożą, o nieśmiertelnej nadziei, której się nam wyrzec nie wolno, i o miłości, jaka serca nasze rozpalać powinna. Niech uzbroją w męztwo upadających pod brzemieniem nieszczęść i niech odsłonią tajemnież życia, śmierci i zmartwychpowstania.

Niech głos ich głosem proroczym rozbiegnie się po całej ziemi od pałaców do chat wieśniaczych zwiastować lepszą dolę i możność odkupienia win przeszłości przez custę i pracę.

Niech ten duch światła i miłości, który ożywiał niegdyś te opioły, poprowadzi nas dalej w przyszłość jak ów słup płomienisty, prowadzący niegdyś w ciemnościach lud Izraela, abyśmy następcom naszym przekazać mogli przynajuniej ciche zasługi, wytrwałość w przeciwnościach i ostatni skarb nasz: nieskalaną godność narodową.

Tem najlepiej uczenny wielkiego męża, którego imię i chwała rozbrzmiewać będzie w Polsce po wszystkie wieki.

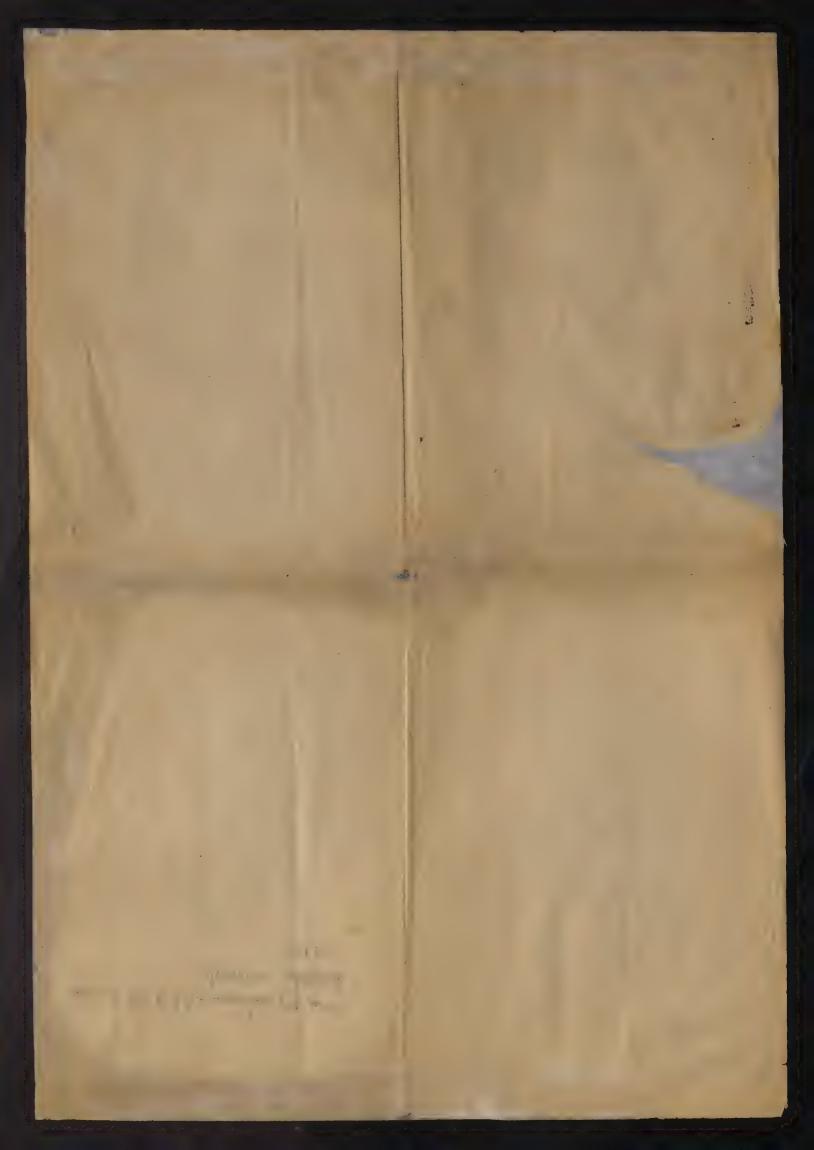

Urocryste churce etorenia endok narodovego wienna nu Warvelu, ktore powinny byty nukarac cire brethin domorym sporom i svarom i ejednougi synto j'ednej muthi urmiem wspolnej chluby, Anvile, ktorych swigtor kurde poercive derecho politie odiriwa, obrat Cras do napasci na Adama Asnyka, korrystaja i tego, ie jest merbeinym i že 2 woli kraju wtarnie wierie nam e Francije drozie renathi wiera.

I pogarda odpresamy nieme insymmenye, Store nemet w kotuck envolennikor Crasic pownecline

Dywordy obunenie.

Ans us prawied viae Asnyha seregisovo i njedoreurych surutow i podejvien, am' bronie go precio napasci nie myliny viale.

Poses marta Krahova, poeta Fereveay lutrie po Michiewinu, Eastwiny obyvatel, patryota tylekroi wyprotovny; sbyt on mywho stor a opini, styt wele tobie veatej Polsie edobyt osci i miloni aly Tej obrony potreboval. Whiry libysmy jemu i toke gorgbysmy sig do niej enicyli. Wie mylanie do niego bloto Crani, ale ten. ktory je na urejo eisnae sig pokuris, promien bys Apriory surjece waire- a samienterly samiare, moisine: - "ha wyroho v





Młodzieńcze usterki z życiem i światem wrażliwej i czułej nerwowo natary poety, który się "z ciemnych krain nie wychylał, ani rzeczywistości nie dotknął się ręką", a na świat patrzał lzawo i namiętnie z poza zasłony łagodnej melancholji i z odcieniem ironji wyższego umysłu zbierał gorycz z piołunów, na grobach i ruinach wyrosłych, ustąpity z wieków miejsca spokojnej refleksji i poblażliwości myśliciela, który utrudzony własnemi cierpieniami nauczył się żyć radością cudzą i w mglistej duszy poczuł świąteczną pogodę.

Apostolstwo miłości i odrędzenia przez pracę pod sztandarem idei postępowych wyszlachetniło jeszcze bardziej poezje Asnyka w ostatniej fazie jego twórczości, jakiś odcień szczerego optymizmu zabarwił widnokram iego postępowych

czości, jakiś odcień szczerego optymizmu zabarwił widnokrąg jego natchnień, ale i smutek większy zmroczył czoło poety, odkąd sum-na-rem z nieszczęściem przyszedł do przekonania, że "w świetle grobu tajemnieczem i ból... i rozkosz... zarówno są niegzem".

Dziwnie piękny i wzruszający jest widok tego Dziwnie piękny i wzruszający jest widok tego szlachetnego ducha, który posmutriał i spoważniał, płynąc przestworami życia pośród grobów i więdnących kwiatów, ale coraz szersze, jaśniejsze roznacych kwiatów, ale coraz szersze wraca ku źródłom słońca i miłości; nie skarży się, wraca ku źródłom słońca i miłości; nie skarży się, choć nie przebolal, nie narzeka—choć jeszcze cierpi i wiedząc, że ma "moc nad sercem ludu," wocz w oczekiwania jutra:

Ely 3

Jednak trzaba zagadkę rozwazać sfinksową,
Zgodzić sprzeczne warunki życia, co w zwaliska
W inie i pieśni, dobyć mysł dziejową,
Trzeba z ziemi i pieśni, dobyć mysł dziejową,
I ze światem żyjących pojednać na nowo,
I ze światem żyjących pojednać na nowo,
W imię świata, co dla wszystkich błyska!...
Człowiek samego serca, gołębiej prostoty, a chorobliwej niemal skromności, który się prawie boi
robliwej niemal skromności, który się prawie boi
robliwej niemal skromności, który się prawie boi
robliwej niemal skromności, który się prawie
dentem, wielką prawość i hart charakteru; zawsze
talentem, wielką prawość i hart charakte jako hanba tatrzańska:

Z pogardą patrzy u szczytu, Na tryumf rzeszy poziomej... Woli samotnie z błękitu Upaść strzaskana przez gromy.

W piędziesiątą rocznicę urodzin poety, jemu za-syłamy życzenia długiego jeszcze życia, sił i zdro-wia, a wszystkim wielbicielom je go talentu przy-pominamy przyszloroczny jubileu sz El-y'ego.

# El..y.

Pięcdziesiąt lat upływa właśnie w dniu dzisiej-Pięcdziesiąt lat upływa wiasnie w dniu dzisiejszym, od kiedy w starym grodzie opasanym ramionami Prosny, przyszedł na świat; dwadzieścia pięć minie w roku przyszłym, odkąd w lwowskim Dzienniku literackim, który miał szczęście do nowych talentów, ukazały się pierwsze utwory młodego poety. Od tych dwóch dat rozpoczyna się dramat życia proposie tylygogości Asynka.

i epopeja twórczości Asnyka.

Pierwszą odznaczamy dziś z obowiązku pamięci i serca, drugą w właściwym czasie uwieńczyć wypadnie hołdem czci i uznania, jaki należy z nowego pokolenia najcelniejszemu w ostatniem ćwierć wieczu, przedstawicielowi poezji w współczesnej litera-

czu, przedstawieletowi poezji w wspoteżeszej merz-turze polskiej.

Pieśnią, co nigdy nie ginie i nawet wśród gru-zów echem się odzywa, zadzwonił w najcięższych chwilach dla poezji, aby zaświadczyć, że "nie u-marła, jak to próżno głoszą, ta, jasnych krain pa-ni i królowa, co serca ludzkie napawa rozkoszą"...

I rtwie jacze otwich się do wtóru krom i uśmie-

Lutnia jego stroiła się do wtóru łzom i uśmie-chom, a każdy ton z niej wydobyty, świadczył o mistrzowskiej ręce bardzo nowszych czasów, który w spuściźnie po największych piewcach brał pieśń

w spusciznie po największych piewcach brat piesti wiedział, co się jej należy.
W poezjach jego, odbijały się znamiona epoki, dażącej do równowagi i harmonji po przebytych wstrząśnieniach, a w okresie twórczości, zaznaczył się bardzo wybitnemi rysami proces postępowego przeobrażania i dojrzewania pojęć i dażeń, ideałów i celów w duchowej sferze społeczeństwa.

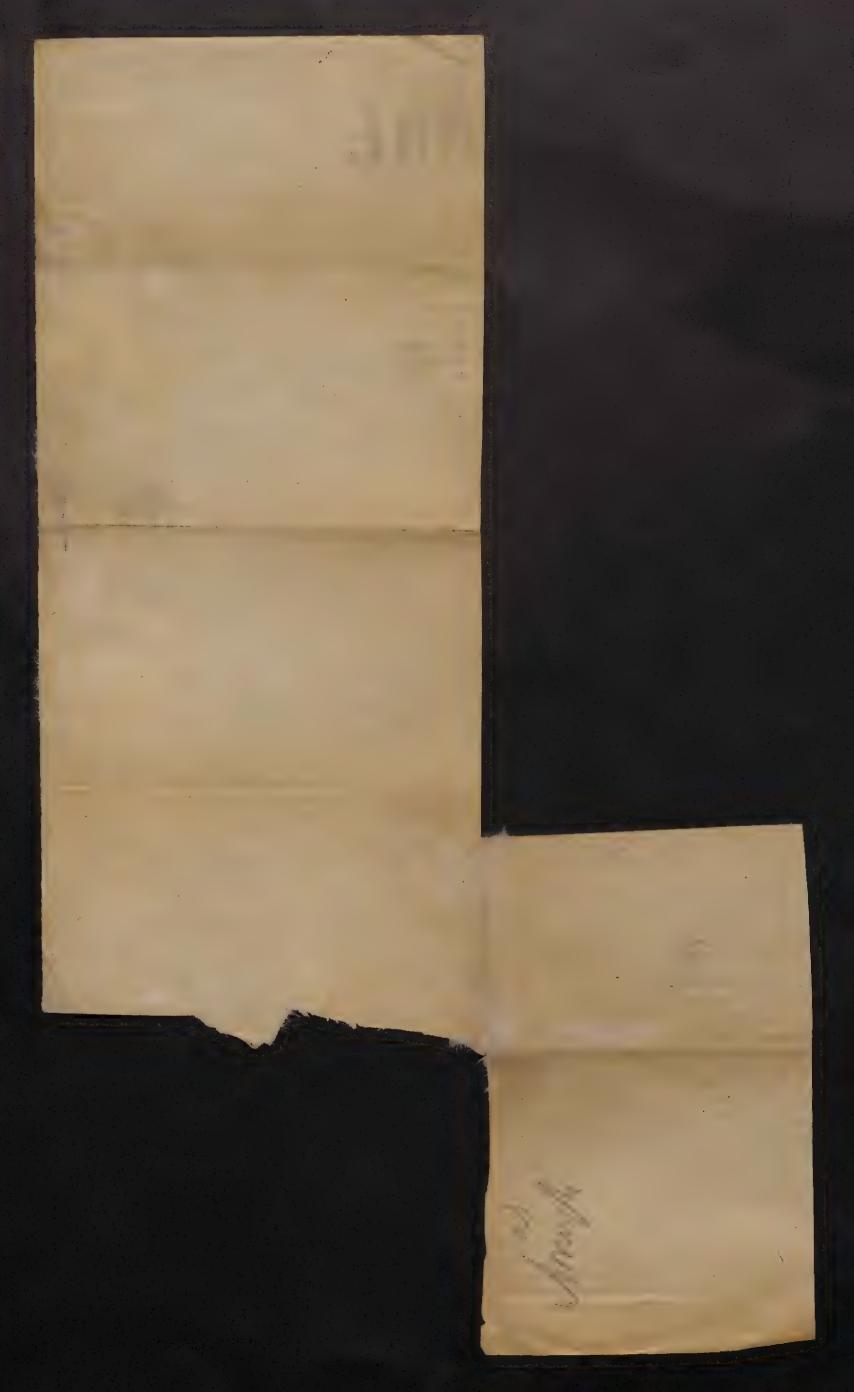

1) : 11 colony 2

Transmy Redellorge Steinsign Verdeismie deseknig vannonneim vann 29 Pashane pagicie i pagaeseine protekiji sovijej mojem synowi, Mican ie Samowny bom predzej i więcej znobie Han more, jak kholais inny a Horrawie i ne chropice, es lo jalo Kor epokylos, car bus inne pracy zanod prokektoron soum mie erobi' - Oddajac go mice nadal laxue i panises banoinego bana, presylam h Johografia Asingka a lad modyly, mire sie emissis a albumie paristin. Janto promovogodobine um Kal, bo zaledro'o Wit. Ka Kartel Ha najblirsagel Kolegon odlato when (186in) To skonegoum sechnitis a Kradomie lighen a 1860 i 1865 r negmem Servery drug i 1160. ston i politice selvote worstway a paryon.

Marcellin Kahorchin Delegation attadament No. 18 60 v. prayjectal des nei Anes Hig Velberg & Markany, Norm Arnsh Nosumis Laws weaky us mich nams Obizore a verdeelne; - bymand in mine prans'e corssennie; - rooneres jug erres in the the shierry some utroove, whose jednas spalit. - Iksedysmy sig gr tholks leday sportdals ( u mie wiloma a Musseeme på forsomicemi i a brak mega. N Knjharie w Bochembonn j- w 64 as 65 roly), mymoghem na min se store jus linky morsonges a panises presjo, pobyborch mi Killanciero mmiejszzel i pare miluzel utroson, jedne 2 mie, ( ten grobon i het poorbaton Diennihom titesallien, Ating je til 2 wedsenores a preside i /2 portent yenin V Joydinkonab, - inne, try-Akejace usuesim i sligne forma hisis-B, pressisen og jodnokom Illustrina -

my wellowing. nemi f. Jenike jednak, widownie pod preg one very nozgboringet umon verielbierd nsh ( a Asusil nie prud ten noie donkernes/ofre. un, wiedrich mi pay Tygodno i (norfonsissis nie n Mindrouse. Wieneg ni p. A. A. savedatre les de drunn sig jednaf me Kwals folingg." Yhn Mus' IN hille lat, en les vanne doie water uja windesti, banko watine zaplacit, hie 65 role 1 primbeprobne a prandrine. 1º Typhi. isky Na Hl. 2 odporiedig da, majobyn odszavac, Horreb Na fotografij Asny E snobiony woo. · milingel galine, Whore history's Lake: I lially iff paroused intorkiery unace sig whely asparpin Whory mil nelsiat i Asnyk, bližej tagmeli a fu robens\_ Any-Anteror andom, umaskon ones a for mevoring . Ming denness promis mroczegy de zamani-Firma

justorania narodoroses i prelucias uka rali sig a rogerforharf midroshrif stra lyn barames'em ( pradigides, Kleingish fan Z. Jamecki; Manjan Lordoronski i mis /; as pare om poeming, 2 inighting Asushi goretsi (deskan brohomisechi; hungnes, Br. lessen L'im anonchi, Intonsis Woors, H. 144. Kienie, Wines al Nater, Marchioney ini, myskapils; u cenovnie, nimmie biann basen, gijem obseryes koradretorlant. Jeils presebeja a sa for grefje me nadaje sig do Elsoon banornego terre i na nie In friguetry by in more, to raigue 19 survie menu Mersous! Gorgeo pregressam Vramornezo dane se vision go budie, præse o egelner nie wieldsego dla mue dobrodsejobne i Pare Im njoer goeboldegt some Reyn. Norruti { Krolee 9, 8 histopade -

Grandona Redakeji! Presyfam wiadomense: a actahuial clavil Aseryka, 458% ei vapamienie napire Dai Direi powatemy. Promy o Tackante wyródue. nigs muner. Forest Lobrisk: Astativi cleur'te Asugh. Ory zgowie s.p. Dana Asenghe legli obecens Lyn swarfege, jedynak, Władziniem, stichner forcus a lluis er extete Jagrallouiskrege, lekan prof. dr. Odo Bujurd, jeden nagdanie aj iera porgaci os poety p. Parengstein Kolorski i f. Sulau klacekowski. Dieuwikan. Chory pomen oslalui, uso cals lapo nie przykoweny. Wwo. eg reditoras rejec z Toite poporat og swiforat rejse i Toike, porprøste chereb eserekae i Tois. Nod rauen i prefisionense me powriete, and each slavest eig even Andriagingue, a Kena i very respondajat sig i 2dawato, se raespera. Cicho, Tagadrie, ber ark eira lodaj jiku, oddat Bogu dusej o god. Kvandrous an disert, to rand. Welieste supeting przy formuses muysta orionalesys dr. Asurk olses, enin svenum (foraf. Paraista i f. deseroura Maciajanska f eneriejas; prosis propjaciel a surage a dansagel lel ka kansaike Mincoule que Centa, Klory his wyofowradas clurego: udsielis um Jr. Ko-Clear de strugke trade agois tres miserase. Jakanica lulego des. perjecte de Seafoida, etad pourie Fourie 15 Kurchur jui manekage na deleglimose i ratolkowe. Vielawen Kers: for of Paren skieg, Bujarida i dra Lurzyckia po, rapolis gt, kalastrofia a crasse tij cigiking clearoly, leer skulkieu viel king gorgeste, klørs cleary probys at, susunogt, sig i spodsgowe ty rarolli suclesh, addante nissengele organisen. Princiale. nun wrogser sjern ledskregs wieda lekarska me postiala dolp thetrereyes souther. 7 gois form nos mierre troate minual peroció, in civila la clearala sualcera unes noste i de astale. Charles ay circi croue etato - bolera de pomentidisquem as po Passisure citi in choraly i crasen Jones doly cate lub. Itaring Parish cipital swidamosei, a charlach algi firserus; and surger speaks produced in a charlach algi firserus; and in a charlach algi firserus; and in a consideration of the confideration of the confi halick: 2 2 12 20 stale 20 projection Na wisysthick Grachach publicany che porreson crosse claryon! Na ad hoe swojenen poried euin Pay anighing postanowrous na wriasek br. Wadziakreys i feeste dre Meigle swiaki Asuyka pe Clionai i goodie radiniongan na skabce. Pogneli attglie dej ena Koost reisasta Krakov, I godini i zijerenion Avenjka herky? Ine instyfacje postanovit. raminast arincen uptid i a premiena at pomismi kente na sekolj ledong a bisaky.

|   | Stan ogólny Funduszu Kasy Zaliczkowej w Aniu 31. Grudnia 1896. r | Stan kasy w gotówce dnia 31. Grudnia 1896.h |     | Stemple, porto, druki, itp | Wypłacono nowych zaliczek jak wyżej złr. 5.132 — zlr. 6.779.94 | złr. 837.<br>" 5.560-86<br>" 382-08 | 2           | najwyższa wynosiła złr. 200, a najniższa złr. 12) " 47 " 5.132.—<br>Razem | Stan zaliczek na spłaty ratalne d. 1. Stycznia 1896. u stron 212 zlr. 12.348*93 W roku 1896. wypłacono nowych zaliczek (z których | Stan Funduszu Kasy zaliczkowej w dniu 1. Stycznia 1896, r | Kasa Zaliczkowa na Kredyta osobiste. |             |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| - | 13.280   88                                                      | <b>1.</b> 360 81                            |     |                            |                                                                |                                     | 11.920   07 |                                                                           |                                                                                                                                   |                                                           | Złr. ct.                             | Stan czynny |
| _ | 13.280                                                           | t o                                         | 200 |                            | 13.568                                                         | 382                                 |             |                                                                           |                                                                                                                                   | 13.185                                                    | Złr.                                 | Stan bierny |
|   | SS                                                               | 19                                          | 19  |                            | 01                                                             | 08                                  |             |                                                                           |                                                                                                                                   | 93                                                        | ct.                                  | ny          |

# XVII. Fundusz rezerwowy B)

jako fundusz specyalny na pokrycie mogącego nastąpić spadku papierów wartościowych. 168.045·32 637·50

Aus Sturtgart 2

# Herri 8 and

Bot. Dr. Adam Asnyk

Mrakau Bohn Nrokuw

Mala

Desterreich

- ignige



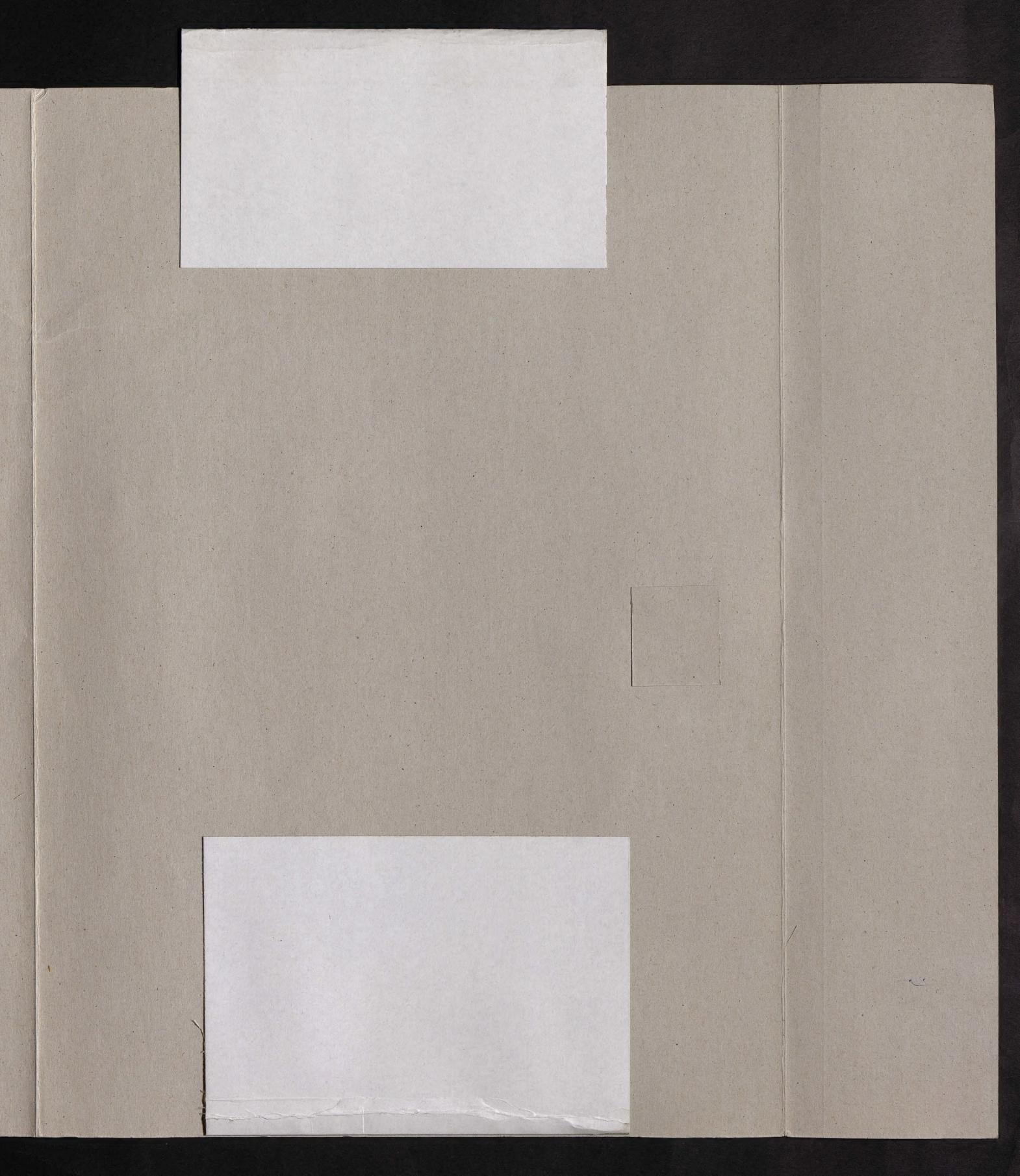

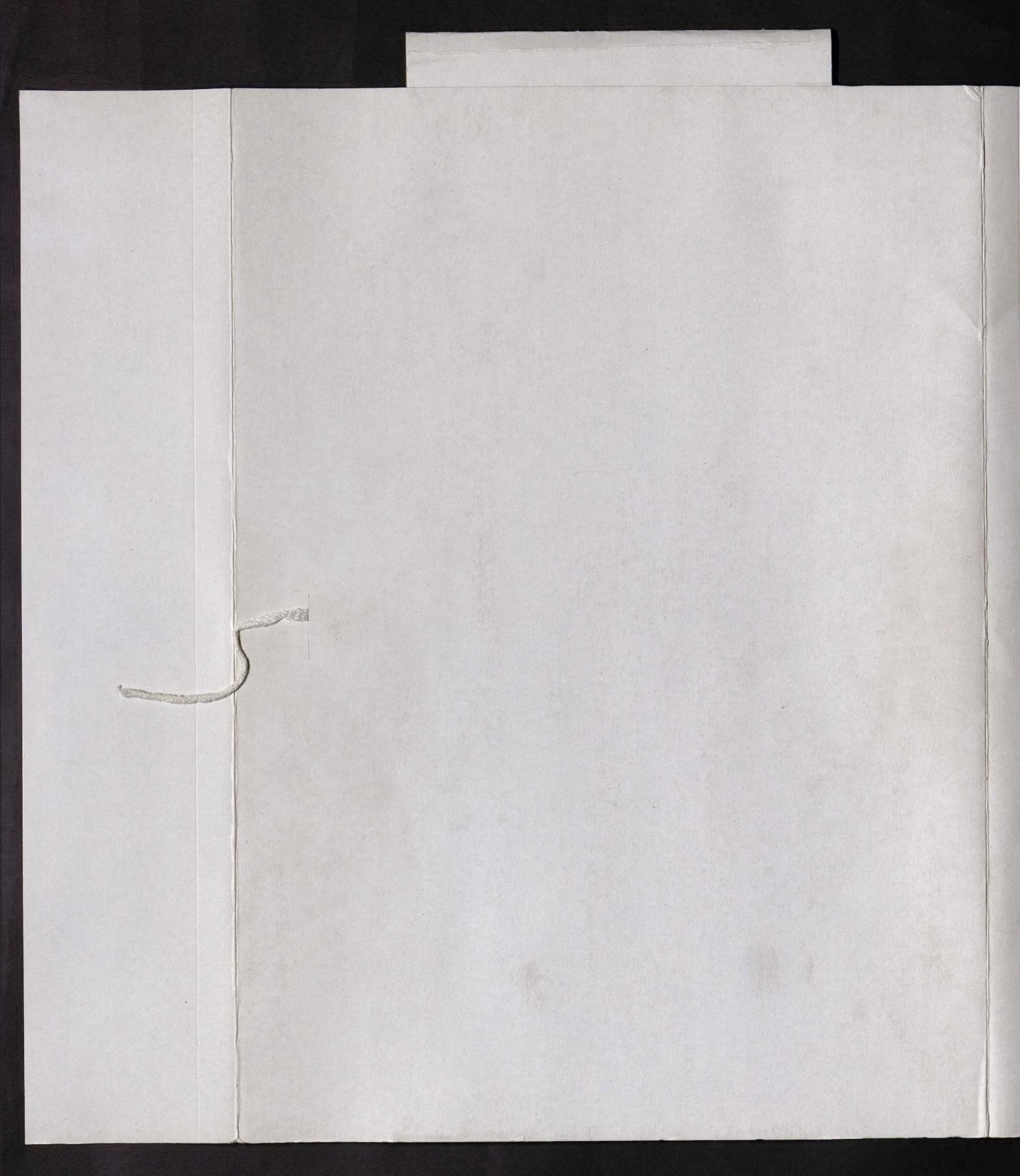